

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

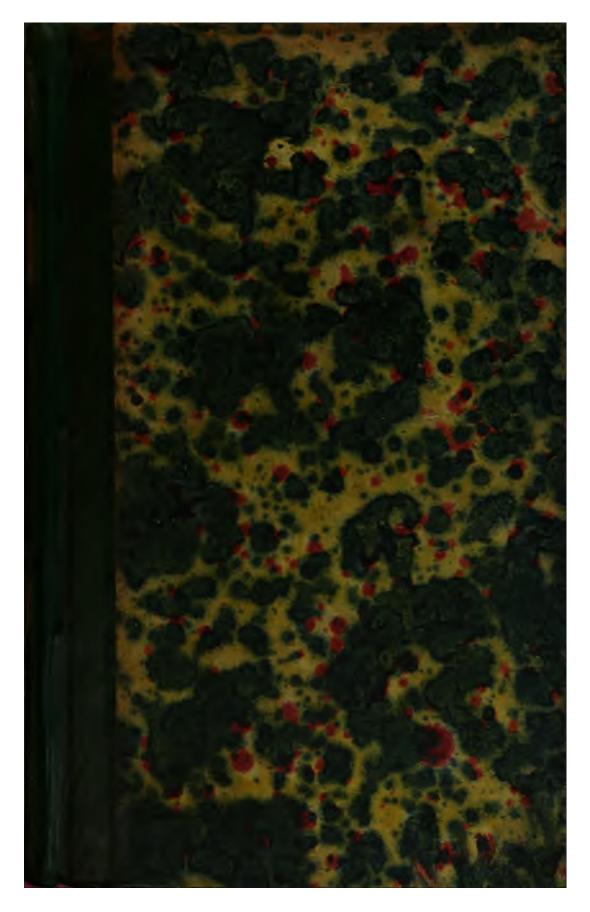

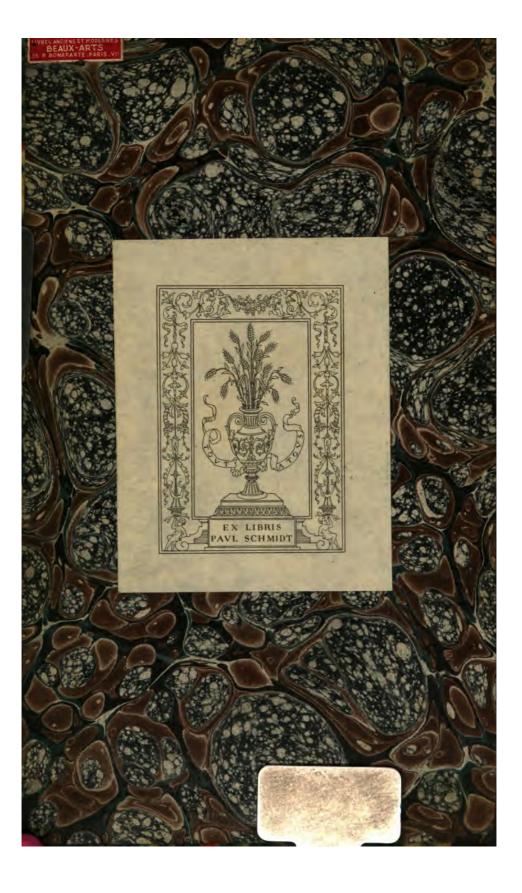

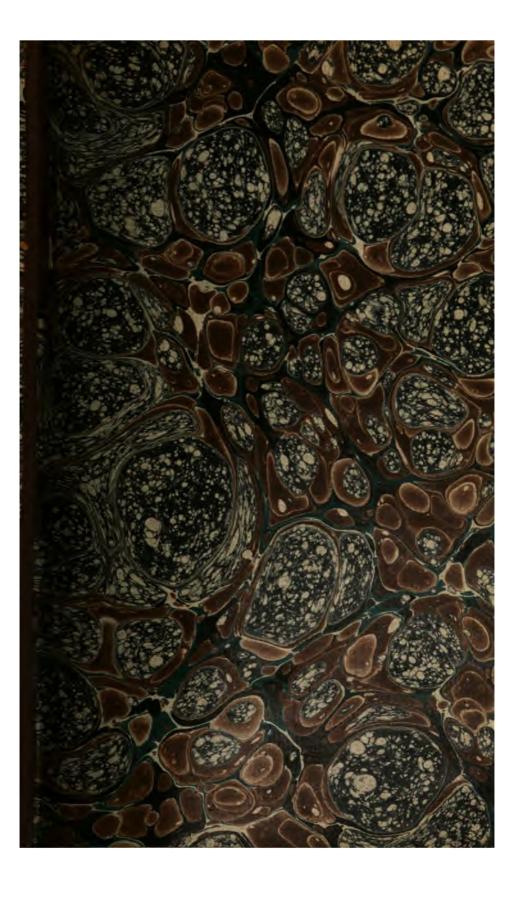

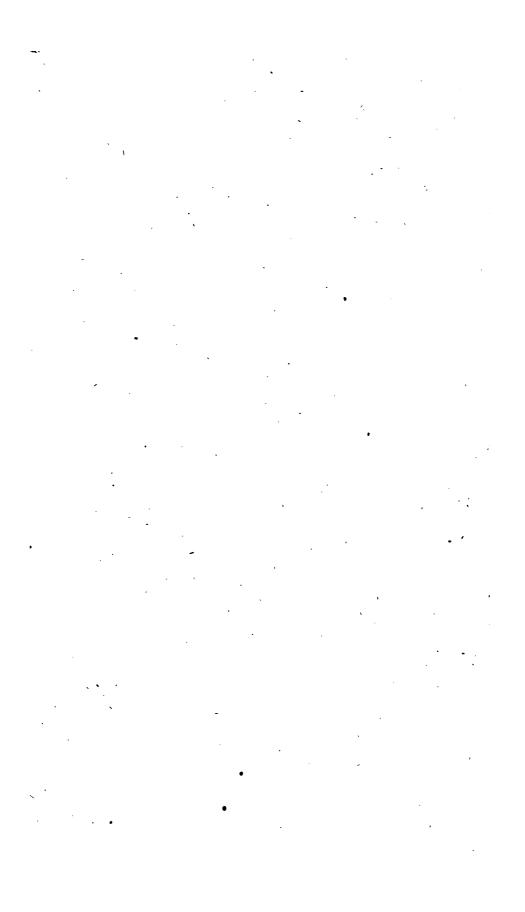



. -

•



# MUSÉE

DES

MONUMENS FRANÇAIS.

#### AVERTISSEMENT.

En publiant ce volume <sup>1</sup> avant celui qui doit terminer le seizième siècle, et ceux qui traiteront de suite des monumens des dix-septième et dix-huitième, j'ai cédé aux instances de la majeure partie des Souscripteurs de l'Ouvrage, qui m'ont témoigné le desir de posséder promptement la Collection des Vitraux représentant les Amours de Psychéet de Cupidon peints d'après les cartons de Raphaël. N'ayant pas cru devoir isoler cette suite, qui forme une partie de la collection générale des Monumens des Arts que renferme le Musée des Monumens Français, je n'ai pu entreprendre ce travail sans donner la totalité des Peintures sur Verre qu'il renferme.

CET OUVRAGE, orné de Planches, dessinées par PERCIER et LENGIR, gravées par GUYOT, se vend chez les Propriétaires:

LENOIR, au Musée, rue des Petits-Augustins;

Laurent GUYOT, Graveur, rue des Mathurins, Saint-Jacques, hôtel de Cluny, nº 334;

Et chez LEVRAULT frères, Libraires, quai Malaquais, au coin de la rue des Petits-Augustins.

Il a été déposé deux Exemplaires à la Bibliothèque Nationale, conformément à la loi.

Ce Volume est absolument isolé des autres, et ne dérange en rien la marche que j'ai suivie pour la chronologie des Monumens.

### Musée des Monumens Français. Dessini par Lenoir et Percier. Gravé par Grayet

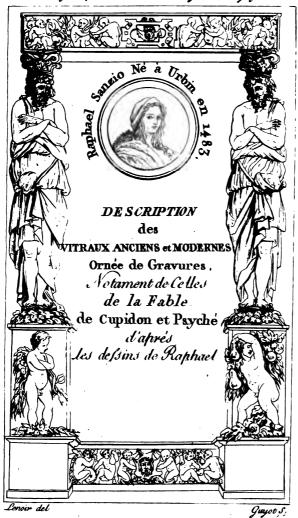

• , . • · , -. , •

# MUSÉE

DES

## MONUMENS FRANÇAIS,

HISTOIRE

DE LA PEINTURE SUR VERRE,

B T

### DESCRIPTION

DES VITRAUX anciens et modernes, pour servir à l'Histoire de l'Art, relativement à la France;

ORNÉE DE GRAVURES,

ET notamment de celles de la Fable de CUPIDON et PSYCHÉ, d'après les dessins de RAPHAEL.

PAR ALEXANDRE LENOIR,

FONDATEUR ET ADMINISTRATEUR DU MUSÉE.

Cessez de mutiler tous ces grands monumens,
Ces prodiges des arts consacrés par les temps;
Respectez-les, ils sont le prix de mon courage.
VOLTAIRE, Orphelin de la Chine, acte II.

### A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE GUILLEMINET,

rue de la Harpe, nº 117.

AN XII. - 1803.

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |

# ÉPÎTRE DÉDICATOIRE

### AU Con DENON,

MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE FRANCE,

DIRECTEUR-GÉNÉRAL du Musée NAPOLÉON, de la Monnaie, des Médailles, etc.

### CITOYEN,

LE PREMIER CONSUL, en vous donnant la Direction du Muséum que nous de vons à ses conquêtes, vous a rendu justice. Cette nomination est une preuve de plus que les arts ne lui sont point indifférens, et qu'il porte une sagacité pénétrante dans toutes les parties du Gouvernement. Je ne vous offre point ici une épître dédicatoire semblable à celles que les courtisans ou les flatteurs adressaient jadis à des personnages titrés; ces mercenaires vendaient leur honneur, leur talent et leur conscience: loin de moi

de tels rapprochemens! Je n'emploierai point ces phrases bannales ou parasites qui ne peignent point la pensée; je bannirai les expressions qui ne seront pas dictées par un sentiment naturel: un pareil langage ne peut convenir à votre cœur. Recevez donc, Citoyen, mon Traité historique de la Peinture sur Verre comme un témoignage de l'estime que vous portent les amis des arts, et non comme un ouvrage que l'on dédie à un homme en place. J'ai essayé de tracer dans mon livre quelques lignes sur l'origine de la verrerie, et sur les différentes applications qu'en firent les anciens. Pline dit que cet art prit naissance en Phénicie; la grande quantité d'ustensiles en verre ou en porcelaine que vous avez découverts en Égypte, et dont vous avez donné la description dans votre Voyage, sont des preuves certaines que la fabrication du verre y était portée à un grand degré de perfection. Quelle idée ne prend-on pas des arts et des

connaissances des Égyptiens lorsqu'on lit les détails savans que vous donnez sur leurs monumens, et notamment lorsque vous parlez du Zodiaque de Tintyra! On est surpris soi-même du savoir qui a dû diriger ces grands et inconcevables travaux. En le lisant, cet intéressant Voyage, je ne puis me défendre d'une émotion secrète; mon admiration profonde pour le Premier Consuls'agranditàmesure que j'avance dans ce pays célèbre, et lorsque je vois avec vous les tableaux frappans des grandes opérations de Bonaparte. Oui, votre ouvrage sera éternel, comme les Héros dont il parle, et comme les monumens dont il traite. Permettez-moi une réflexion sur les peintures monochromates qui représentent des hommes rouges coupant la tête à des hommes noirs, que vous avez vues dans les tombeaux des rois à Thèbes. Ces couleurs bien caractérisées, placées dans des tombeaux, m'ont frappé; elles ne peuvent

être qu'allégoriques, et avoir pour but un sens moral: car je ne pense pas que le peintre qui les a exécutées ait eu la simple intention, avec des couleurs aussi tranchées, de rendre les tons que présente ordinairement la peau de sujets vivans; mais on pourrait croire, dira-t-on, qu'on a voulu peindre un combat de nègres contre des blancs. Pourquoi ces couleurs ne seraient-elles pas emblématiques comme celles dont j'ai parlé dans le second volume de mon ouvrage, page 37, et dans le troisième, page 5, en faisant la description des couleurs mystiques qui ornaient nos ancienneséglises chrétiennes? Le rouge me paraît être là, comme dans beaucoup d'occasions, l'image du feu, de la lumière ou l'emblème du bon génie, et le noir celle de l'ombre, des ténèbres, ou l'emblème du mauvais génie; et nous ne pouvons nous dissimuler que toutes les religions ont été formées sur ces principes généraux que les hommes

ont pris de la nature. Nous les voyons dans toutes les théogonies jouer le plus grand rôle; nous y voyons l'ombre et la lumière en opposition, le bon et le mauvais génie en présence, Dieu et le diable toujours en guerre, etc. Or, si vous adoptez ces principes, que je trouve répétés sous différentes formes dans la majeure partie des monumens antiques, je ne suis pas éloigné de penser que ces peintures placées dans les tombeaux égyptiens ne soient l'image de l'immortalité absolue; puisque les hommes rouges, l'embleme de la lumière, sont, dans cette circonstance, vainqueurs des hommes noirs ou des ténèbres, et que vous n'avez jamais vu dans ces peintures sépulcrales les. hommes noirs vainqueurs des hommes rouges. Je dis ici immortalité absolue, parce que, dans certains cas, les Egyptiens croyaient à la transmigration des corps: la théologie égyptienne accordait aux philosophes, aux savans, et à:

ceux qui avaient mené une vie sans reproche la faculté de voir Dieu face à face, et de monter droit au ciel après la mort. Suivant de Paw, ils ne croyaient pas aux peines éternelles; mais ils admettaient un purgatoire dans lequel les ames coupables expiaient pendant un temps les fautes qu'elles avaient commises pendant la vie; après, elles revenaient sur la terre, passaient dans de nouveaux corps pour reprendre une nouvelle existence. Les prêtres de l'Égypte n'auront pas oublié, sur-tout dans le tombeau des rois, de faire représenter hiéroglyphiquement l'image du parfait bonheur qu'ils s'étaient réservé le droit d'accorder exclusivement aux personnages qu'ils avaient marqués du sceau de l'approbation pendant la vie, en mettant dans ces représentations le bon génie ou la vertu vainqueur du vice ou du mauvais génie.

Les Indiens et les Égyptiens passent pour être les inventeurs des allégories

sacrées; les Grecs les imitèrent : de là vient cette quantité prodigieuse de statues et de bas-reliefs allégoriques que nous possédons. On distingue deux espèces de formes employées par les statuaires grecs: les formes surhumaines, qu'ils consacraient uniquement à la représentation des divinités, et les formes humaines, qu'ils copiaient tout bonnement d'après un modèle, lorsqu'ils représentaient des hommes ordinaires ou des héros qui ne méritaient pas les honneurs de l'apothéose. Les formes surhumaines étaient bien certainement des formes sacrées, puisque nous les voyons constamment et uniquement employées aux images des divinités, et que, dans les plus mauvaises productions qui nous sont parvenues, elles y sont conservées, pourvu que l'objet représente une divinité. Les personnes les moins exercées dans la connaissance des arts, si elles veulent se donner la peine de comparer les marbres antiques que nous possédons,

s'appercevront bien aisément que les formes qui concourent à l'ensemble des Apollon, des Bacchus, des Mercure, des Vénus, etc., ne ressemblent point à celles que nous présentent le Laocoon, la statue dite Germanicus, celles connues sous le nom de Gladiateur, des deux Discoboles, du Gladiateur mourant, etc. La Vénus dite de Médicis, par exemple, dont vous nous avez donné une description si aimable, dans la séance publique de l'Institut, donne une idée parfaite des formes surhumaines dont je parle: quelle grace sévère! quelle souplesse et quelle pureté dans les contours! C'est la perfection idéale, c'est Vénus naissante, formée de l'écume éblouissante de la mer; c'est Vénus vierge, simplement animée, exempte encore de passion; étonnée de se voir nue, elle s'incline doucement et cherche à cacher avec la main ce qu'une femme décente rougit de montrer; ce mouvement très-naturel est bien exprimé par ces vers d'Ovide:

Ipsa Venus pubem, quoties velamina ponit, Protegitur lævå semireducta manu.

C'est cette expression d'innocence parfaite que le citoyen Gérard a si bien exprimée dans son tableau de Psyché et de Cupidon que possède le citoyen Le Breton: l'Amour s'approche d'elle pour la première fois; elle est comme stupéfaite; elle ressent pour la première fois un sentiment qui lui était inconnu. Cette Vénus, admirée de toute la Grèce, et depuis trois siècles par les connaisseurs modernes de toutes les nations, exerce aujourd'hui la critique de quelques personnes, surprises de ne pas retrouver dans cette statue les formes de nos petites maîtresses de boudoirs. La différence est grande, il est vrai; ces femmes n'étant point des Vénus, ne peuvent avoir les formes surhumaines de notre statue, image de la beauté parfaite. On préfère la Vénus dite du Capitole; cela doit être, les formes qui composent celle-ci rentrent plus dans les formes humaines : taille plus élevée, muscles plus nourris, souplesse de peau, gorge moins jeune, genoux plus gras et jambes plus fortes, toutes les formes qui se rencontrent plus ordinairement dans la nature se trouvent dans la Vénus du Capitole; c'est ce qui me fait croire que le sculpteur n'a point eu l'intention de faire une Vénus, mais le portrait d'une femme célèbre de l'antiquité, sortant du bain; femme qui avait communiqué avec des hommes. Si j'examine les accessoires qui accompagnent cette statue, je vois tout ce qui caractérise une baigneuse : un vase propre à contenir les parfums dont les femmes grecques se servaient après le bain, et le linge nécessaire à les essuyer; rien n'est oublié dans cette circonstance. Son attitude me rappelle celle de la Vénus de Gnide, représentée sur un médaillon frappé dans la même ville; toutes les formes que nous représente cette statue se rapprochent plus

de celles que nous voyons habituellement; et, si l'on ajoute à ces vérités l'illusion d'un marbre de la plus grande transparence, imitant parfaitement le coloris de la chair, on ne sera pas surpris de voir le public non connaisseur placer cette statue au-dessus de la Vénus de Medicis; et l'on peut dire d'elle, pour l'excuser, ce qu'Aristenète dit de sa maîtresse : Est-elle vêtue ? elle est belle; est-elle nue ? elle est la beauté.

Pardonnez-moi cette digression, que je vous soumets entièrement : revenons à notre sujet.

Si nous passons aux Grecs et aux Romains, nous serons bientôt convaincus, par les descriptions de Philon, de Lactance, et même par quelques traits qui se trouvent dans les comédies d'Aristophane, de l'usage que ces peuples faisaient du verre, et de son application aux ustensiles domestiques. Les citations de saint Jérôme et de Grégoire de Tours m'ont servi à fixer l'époque où l'on a

commencé à clorre les croisées avec du verre. Après avoir traité rapidement de la découverte et de l'emploi du verre chez les anciens peuples, j'arrive à l'origine de la peinture sur verre, l'objet le plus important de mon travail. Je donne la description des vitraux précieux que j'ai recueillis, de ceux que nous avons perdus par des démolitions trop rapides ou par des ventes trop précipitées, toujours en prenant l'art à son berceau pour le suivre jusqu'au moment où il a cessé d'être pratiqué. J'ai pensé que l'on ne verrait pas avec indifférence, à la suite de ce mémoire, les noms des artistes verriers qui se sont distingués successivement pendant plusieurs siècles tant en France qu'en Allemagne et en Hollande. Vous y trouverez, citoyen Directeur, la description de plusieurs beaux vitraux du seizième siècle, que je viens d'obtenir du curé de Saint-Médéric, qui a bien voulu s'en dessaisir en faveur de ma collection. Cestableaux

précieux sont de Jacques de Parroy, qui recut de son vivant le surnom de Dominiquin français, non seulement par la pureté de son dessin et la force qu'il mettait dans ses expressions, mais encore parce qu'il fit exprès le voyage d'Italie pour entrer dans l'école de ce maître célèbre. Je ne vous ferai point une description particulière des vitraux de Palissy, représentant la Fable de Psyché et Cupidon, tirée d'Apulée, que ce savant chimiste exécuta en 1542, d'après les dessins que l'immortel Raphaël fit pour le connétable Anne de Montmorency. Ces dessins précieux, gravés par Marc-Antoine, vous sont assez connus. Si nous consultons le texte d'Apulée, nous ne serons pas éloignés de penser qu'il a voulu, à sa manière platonicienne, cacher, sous l'agréable enveloppe de la fable, des vérités morales. Platon lui-même, Virgile et Plutarque suffisent pour nous en convaincre. Dans Psyché nous voyons l'ame intelligente, et dans l'Amour, l'agent et le principe de tout ordre; et il est certain que cette intelligence secrète, que l'on appelle ame, a occupé les philosophes de tous les temps; qu'ils ont, en conséquence de leur croyance sur cette matière, imaginé des systèmes, même des religions qu'ils ont prêchées publiquement, et qu'ils ont souvent élevé des sectes qui se sont quelquefois rendues redoutables aux gouvernemens; mais ces rêveries de l'imagination ne sont plus à craindre pour nous, et nous conviendrons avec les philosophes modernes que l'ame n'est qu'un mode dont le corps est le sujet, et qu'elle ne diffère du corps que comme le mode diffère du sujet.

Permettez-moi de vous parler maintenant de deux statues fort anciennes que j'ai trouvées à Paris, chez un particulier qui me les a cédées pour faire suite à celles du moyen âge que j'ai réunies dans le Musée des Monumens Français;

elles méritent votre attention particulière. Ces deux figures, faites pour tenir une place remarquable parmi les monumens de l'histoire de France que j'ai conservés, représentent certainement des personnages de la première race de nos rois. La figure de l'homme posée debout, les cheveux flottans sur les épaules, et barbue suivant l'usage du temps, 1 est vêtue de la tunique longue et d'un manteau parfaitement semblable aux vêtemens que nous avons déjà remarqués dans les statues de Clovis, décrites sous le no 9; de Childebert, no 6; de Hugues Capet, no 16, et des autres figures de rois, de la première, de la seconde et de la troisième race, conservées dans ce Musée: ce qui confirme ce que j'ai

Cet usage fut introduit en France, en 428, par Clodion, auquel on donna le surnom de Chevelu, à cause de ce changement dans le costume. Les Français, avant lui, avaient les cheveux coupés en rond, un peu au-dessus des oreilles. Il ne permit l'usage des longues chevelures qu'aux rois et à ceux de leur famille. (Voyez dans cet ouvrage, tome I<sup>o</sup>r, page 147.)

dit sur le costume en usage dans les premiers temps de la monarchie, tome Ier, pages 146 et 147. Cette figure tient de la main droite un livre qui indique, suivant Montfaucon, la fondation d'une église; 1 de la main gauche, elle tient un bâton fleuri ou sceptre, surmonté d'un feuillage qui se termine par une grappede corymbe. La formedu sceptre, virga ou scipio, a beaucoup varié dans ces temps-là; celui de Pharamond était une espèce de règle plate, surmontée d'un fer de lance orné de deux crochets; 2 celui de Clovis était surmonté d'un aigle, et celui de Childebert, que l'on voyait au portail de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, suivant Montfaucon, était orné de feuillages, et d'une pomme de pin qui en relevait l'extrémité dans le goût de celui que nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le goût de fonder des églises par dévotion était alors de mode.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la description que j'ai donnée de la lance des Français, tome I<sup>2</sup>, page 150.

voyons ici; ceux de Louis le Débonnaire et de Louis le Jeune, suivant le même auteur qui les a publiés, sont à peu près de même.

Ce qui rend les figures dont je parle extrêmement précieuses, c'est le nimbe ou le cercle lumineux sur lequel leurs têtes paraissent appliquées, ou plutôt se reposer. Montfaucon dit que l'usage de placer le nimbe sur la tête des statues des rois de France se borne, en-deçà du Rhin, à la première race, et qu'il ne passa point dans la seconde. (Voyez, dans ce Musée, les statues des rois de la troisième race, sculptées dans le onzième siècle, décrites sous le nº 525, tome II, pages 30 et 38, qui décoraient le portail de l'abbaye de Saint-Denis.) Elles sont sans nimbe. 1 Ce nimbe se

Avant la révolution on voyait encore quelques figures chargées du nimbe; mais depuis que l'on a détruit les portails des anciennes églises, il est très-difficile d'en rencontrer; je dirai presque impossible : c'est ce qui m'a déterminé à acquérir celles-ci, les

plaçait très-rarement sur la tête des statues, et on ne le voit ordinairement qu'aux représentations de Christ, de la Vierge, des saints, ou de nos premiers rois chrétiens auxquels on accordait les honneurs de l'apothéose après la mort.

Ce nimbe, ce sceptre mystérieux, semblent concourir à appuyer ce que j'ai dit dans mon ouvrage sur la manière dont les anciens peignaient allégoriquement l'immortalité ou l'apothéose. Il est incontestable que l'on a voulu peindre dans cette circonstance l'apothéose d'un roi de France. On lui a mis dans la main un bâton fleuri ou sceptre qui, lui-même, présente deux symboles à la fois : sa tige inférieure est une simple verge, qui désigne le commandement ou la puissance qu'il exerçait sur la terre; le feuillage et le fruit dont il est surmonté, la pomme

seules qui existent maintenant à Paris avec cette décoration.

de pin dans celui de Childebert, dont parle Montfaucon, et le corymbe dans celui-ci, sont reconnus pour être des attributs de Bacchus, le principe de la régénération universelle. Enfin je vois la tête de cette statue enveloppée ou absorbée par le disque du soleil, autrement dit le nimbe, caractère essentiellement consacré aux personnages auxquels on accordait les honneurs de l'apothéose, ou que l'on déifiait. Or il est plus que prouvé, par les attributs dont notre statue est chargée, que c'était la manière, dans ce temps-là, de peindre l'immortalité; puisque la verge fleurie que l'on a mise dans la main du personnage que l'on distingue ici par cet honneur suprême, et chargée des fruits consacrés à Bacchus, l'image de la reproduction annuelle du printemps vainqueur de l'ennemi de la fécondité, peint le passage de la mort à la vie; et que la lumière céleste dont il est censé jouir par sa résurrection,

est figurée par le nimbe ou le disque du soleil dans sa plus haute exaltation.

La figure de femme que nous avons sous les yeux n'est pas moins intéressante. que la première; la princesse qu'elle représente a reçu les honneurs du nimbe comme on le donnait à la Vierge, et nous ne doutons point que ce ne soit une reine de France de la première race, que l'on a distinguée des autres. Elle nous fait voir le costume des femmes de ce temps-là dans son entier développement et dans ses détails: sa tête, couronnée, est couverte d'un voile qui développe de chaque côté une grande tresse de cheveux qui descendent jusqu'aux genoux; ces tresses, enveloppées d'un ruban qui les retient par intervalles, sont un témoignage du soin que les femmes avaient de leur chevelure, qu'elles considéraient comme un des principaux ornemens de leur toilette.

Tout, dans cette circonstance, sert à fixer l'époque de l'érection de ces deux

statues; d'abord j'y vois le nimbe intact et bien conservé, qui caractérise essentiellement la première race; si je considère ensuite le style du dessin et le goût qui règne dans cette sculpture, i'v reconnais les formes, le travail et les convenances du temps. Elles sont longues, minces, roides et serrées, servant de colonnes ou de support, comme toutes les statues des premiers siècles; telles enfin qu'on en voyait avant la révolution aux portails de l'abbaye de Saint-Denis, de Saint-Ayoult de Provins, des églises cathédrales de Chartres, de Montereau, de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris, etc. Montfaucon, en parlant de ce dernier, que l'on a détruit, dit: «On y voit d'ailleurs le goût grossier de la statuaire du temps de la première race où l'on faisait les statues tout-à-fait plates, comme sont toutes celles qui portent le nimbe, et qui se remarquent dans d'autres églises. Du temps de Charlemagne on donnait plus de rondeur aux

statues. » D'après toutes ces observations, je ne crains pas d'affirmer que ces deux statues sont les représentations de Clovis Ier et de la reine Clotilde, sa femme; elles ornaient le portail de l'antique paroisse de Corbeil; (Notre-Dame) et personne n'ignore que l'origine des églises curiales en France date du moment que Clovis, à la sollicitation de la reine Clotilde, abandonna l'arianisme et permit le libre exercice du culte catholique dans ses états. 1 Clovis, de ce moment, fut donc considéré comme le fondateur de tous les temples dans lesquels on exercait librement le nouveau culte; aussi le voyons-nous ici avec un livre à la main, le signe caractéristique de la fondation, a et je ne donte pas que les habitans de Corbeil, ville située dans

Le roi Clovis et la reine Clotilde reçurent les honneurs de la béatification du pape Gélase.

La statue de Childebert, que l'on voyait à Saint-Germain-des-Prés, était aussi chargée d'un livre, que l'on avait mis dans la main de ce roi, en sa qualité de fondateur de cette abbaye.

l'ancien royaume de Paris, n'aient eu l'intention de rendre à leur roi un hommage authentique de leur reconnaissance par l'érection de ces deux statues appliquées extérieurement <sup>1</sup> à la principale porte de leur église.

L'église Notre-Dame de Corbeil fut reconstruite dans des temps postérieurs à ceux de sa fondation primitive, ainsi

Je dis ici extérieurement, parce que le culte des images était défendu, et qu'en conséquence ces figures ne pouvaient trouver place dans l'intérieur de l'église.

La statue de Clovis est ceinte du diadême, et porte les marques consulaires, dignité qu'il reçut à Tours, d'Anastase, empereur d'Orient, qui lui députa exprès un ambassadeur. Suivant Grégoire de Tours, le diadême était d'or, enrichi de pierres précieuses; le manteau et la robe de pourpre, ornés de broderies : tous ces caractères essentiels sont bien exprimés sur notre statue. Clovis, continue le même auteur, accepta ces honneurs avec joie; paré de ces nouveaux ornemens, il monta à cheval, au milieu des acclamations d'un peuple immense, et reçut ainsi publiquement les titres de Consul et d'Augusts. On retrouve également dans la statue de Clotilde tous les traits de son visage; cette reine, suivant Mézerai, était belle, grande, bien faite, avait l'esprit entreprenant, et montrait une grande sagacité dans les affaires.

que l'atteste le goût qui règne dans sa construction actuelle; mais les anciennes sculptures furent respectées, conservées, et employées à la décoration du nouveau temple, comme il était d'usage alors; telles que le furent aussi celles de la cathédrale de Chartres, de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, et en général celles de tous les édifices dont j'ai parlé dans mon ouvrage. Je me suis également procuré, du vieux château de Villeroy que l'on a démoli, un magnifique monument, du seizième siècle, orné de cariatides, de bas-reliefs et de sculptures arabesques de la plus belle exécution, par Germain Pilon. Ce monument est aussi frais pour la conservation que s'il sortait de la main de l'artiste. J'ai obtenu de Saint-Merry, un monument d'architecture de la même époque, composé de trois ordres l'un sur l'autre, à la manière du temps, qui présentel'ensemble le plus agréable et le plus léger; il est orné de bas-reliefs

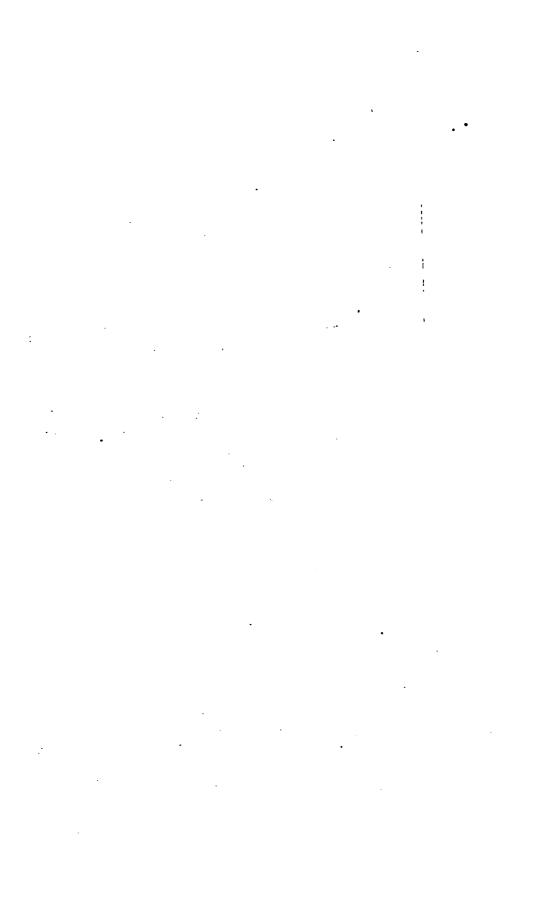



A. Ornemens et détails de la voute .

B. Profit de la Corniche

ses détails.

dont le style tient beaucoup à celui de Primatice. Voici l'inscription que j'ai trouvée sur un des chapiteaux du premier ordre: Pierre Berton a fait ste besoigne natifz de Saint Quintin l'an 1542. Elle nous fait connaître un artiste dont le nom ne nous était pas par venu. Plusieurs journalistes ont parlé dans leurs feuilles d'un monument du seizième siècle, qui est le débris d'une chapelle des Bons-Hommes de Passy, et dont les ruines sont abaudonnées, et exposées aux insultes des passans. Je connaissais ce monument avant qu'il en fût question dans les journaux; j'avais même fait les démarches nécessaires pour le soustraire à la destruction. Les élèves de mon ami Percier s'empressèrent de m'en faire un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je donnerai dans le prochain volume les gravures de ces monumens. Je dois me rendre incessamment dans le département de Seine et Marne, pour y prendre connaissance d'un beau monument du temps de François I<sup>e1</sup>, qu'il importe de conserver aux arts; il a été vendu: sitôt que je l'aurai vu dans tous ses détails, je vous en donnerai connaissance.

dessin; mais les dépenses qu'occasionneraientson déplacement, son transport et sa restauration dans le Musée m'ont arrêté dans la demande que je me proposais d'en faire au Gouvernement. Cependant il mérite votre examen; il est d'une exécution fine, soignée, et d'un style pur.

Si, pendant quatorze ans, malgré les nombreuses difficultés qui se sont présentées, j'ai travaillé avec persévérance à la réunion des ruines que nous a laissées la révolution pour former un Muséum vraiment national; si, par des économies raisonnées, malgré les jaloux et les gens à projets qui se sont montrés sous toutes les formes, je suis parvenu à l'élever au point où il est maintenant, combien n'ai-je pas lieu de penser que, honoré de l'estime du Premier Consul, qui m'en a particulièrement donné des marques; depuis nombre d'années, assuré de celle de son épouse, i dont les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans les temps les plus difficiles, Madame BONAPARTE

bontés me sont précieuses; que, réuni à un Directeur éclairé, sous un Ministre ami des arts, combien, dis-je, n'ai-je pas lieu de penser que je touche au moment de terminer un établissement utile à la connaissance de notre histoire et à celle de nos arts? établissement que la nature des objets qu'il renferme et leur classification ont rendu célèbre même chez les nations étrangères. <sup>1</sup>

Je m'apperçois un peu tard, Citoyen Directeur, que j'abuse, et de l'amitié que vous me témoignez ordinairement,

m'a comblé de sa bienveillance; elle a vu commencer le Musée des Monumens Français; elle a suivi mestravaux pas à pas; elle a bien voulu prendre le plus grand intérêt aux vexations que des hommes perfides, dirigés tantôt par un intérêt personnel, et dans d'antres circonstances poussés par des opinions exagérées, m'ont fait éprouver. Son extrême bonté pour moi a été marquée jusque dans les derniers temps. Si la reconnaissance est le plus saint des devoirs, la mienne est inaltérable.

L'Ouvrage que je publie sur le Musée vient d'être traduit en plusieurs langues; ce qui prouve bien l'intérêt que les étrangers prennent au Musée des Monumens Français.

## xxxij ÉPITRE DÉDICATOIRE.

et de vos momens; je sens que je me suis trop étendu dans mon Épître; mais comment quitter ceux avec lesquels on peut s'instruire et s'entretenir des arts! C'est en considérant toutes ces choses, que j'ai pensé qu'un ouvrage de la nature du mien pouvait vous être présenté, et que l'hommage que j'ai pris la liberté de vous faire de celui-ci pouvait resserrer des nœuds déjà formés par une estime réciproque.

J'ai l'honneur d'être,

CITOYEN DIRECTEUR,

Votre très-dévoué

LENOIR.

### INTRODUCTION.

L'OBJET principal que l'homme s'est proposé dans les arts dépendans du dessin, c'est l'homme; cependant il a quelquefois négligé cette étude profonde et sérieuse, pour s'occuper des arts relatifs à la décoration des palais et des temples. Le beau ayant suivi le nécessaire, le besoin d'offrir à l'œil les variétés de la nature, a fait naître le goût des ornemens. L'architecture, considérée comme nécessaire, a pris peu à peu du développement : bientôt on a substitué des corniches sculptées et des entablemens aux simples pièces de bois qui servaient à soutenir la couverture des réduits où l'homme naturel goûtait, au milieu de sa famille, les douceurs de la vraie philosophie et du repos; l'on a mis des colonnes à la place des pièces de supports, et le goût a su y placer des bases et des chapiteaux. L'ornement s'est épuré dans la fréquente application qu'en firent les architectes dans les monumens publics. Les sculpteurs s'empressèrent aussi de publier des modèles nouveaux, et la bienfaisante nature leur offrit un champ vaste : les animaux, les plantes de toute espèce furent imités, et cette branche de la sculpture fut portée à la perfection dans toute la Grèce. Selon Vitruve, Callimaque publia, sous le nom d'ordre corinthien, le chapiteau qu'il modela dans les champs de Corinthe, d'après le panier fleuri qui ombrageait les cendres d'une jeune beauté que la tendresse maternelle avait enfermées dans la tombe, après les avoir arrosées de son lait et de ses larmes. Les malheurs de Carie, ville du Péloponèse, donnèrent lieu à l'invention des cariatides.

La mosaïque, considérée comme un genre de décoration, a pris son origine à la suite des arts d'imitation, et, dès sa naissance, cet art fut employé par les architectes dans les monumens publics, soit en incrustation, soit en pavement. Il seraità desirer que nos habiles architectes, à l'imitation des anciens, liassent à leurs savantes élévations cet art intéressant qui est susceptible de produire les plus grands effets. Avant d'arriver à la perfection de la mosaïque, on a commencé par incruster dans les murailles et dans les pavemens, des cailloux, des silex, des morceaux de verres colorés, des pâtes et des plaques d'émaux ou de marbres : peu à peu on les réduisit en petites parties, et cet art, cultivé avec soin, prit une si grande prépondérance dans la Grèce, que les artistes

les plus célèbres s'en occupèrent, et qu'ils parvinrent à produire les tableaux les plus frappans. Pline parle d'un certain Sosus qui travaillait à Pergame, et qui excellait dans l'art de fabriquer les mosaïques. En 1763 on découvrit à Pompéia plusieurs mosaïques de la main de Dioscoride, si l'on en juge d'après les inscriptions dont elles sont revêtues. Les Goths fabriquèrent aussi des mosaïques; mais comme ils n'avaient aucune connaissance des règles du dessin, ils ne produisirent que des figures informes, ainsi qu'on peut le vérifier dans ce Musée, d'après la tombe qui couvrait Frédégonde, morte en 507, décrite sous le nº 7, dans le premier volume de cet ouvrage, page 170. Dans le onzième siècle on fahriquait aussi des mosaïques en France. (Voyez le même volume, nº 429, page 210, et le nº 429 (bis) page 20 du deuxième volume.)

La pratique de la mosaïque se perpétua malgré l'ignorance qui dominait alors, et cet art fut cultivé dans Rome vers le quatorzième siècle, et à Florence un siècle après. Un président au parlement de Paris, nommé David, fit fabriquer, sous ses yeux et à ses frais, una mosaïque qui est datée de 1500. (Voyez, dans le quinzième siècle, le n° 156.)

Vers la fin du siècle dernier, le goût pour

les mosaïques prit à Rome avec cette fureur qui mène nécessairement à la perfection; et les derniers papes firent des dépenses considérables pour soutenir et encourager des mosaïstes habiles, dont ils étaient jaloux de posséder exclusivement les productions. Ils firent exécuter par ces artistes une grande partie des tableaux du Vatican, de la main de Raphaël; et ces monumens, capables de résister aux siècles et aux barbares, font encore l'ornement de l'église Saint-Pierre. Nous pensons que l'heureux emploi de la mosaïque dans les bâtimens a provoqué, de la part des décorateurs, l'invention de la peinture sur verre. La mosaïque, comme on sait, comporte dans sa fabrication de petits morceaux de verre colorés ou émaillés; de même les premières vitres peintes ne sont que de petites portions de verre de couleur, soudées l'une avec l'autre par des rainures de plomb moulées, qui leur donnent de la consistance, en les retenant dans des châssis de ser ou d'autre matière, et qui en font une espèce de tableau, comme les pierres de rapport et de verroteries, retenues dans un mastic ou ciment, produisent la peinture que l'on nomme mosaïque.

# TRAITÉ HISTORIQUE

DE

### LA PEINTURE SUR VERRE.

L'ART de la verrerie date de la plus haute antiquité. Pline dit que cet art fut trouvé en Phénicie; mais rien n'autorise à le croire, puisque ces peuples ne nous ont laissé aucun monument qui puisse constater qu'ils sont les auteurs de cette découverte importante. <sup>1</sup>

On lit, dans l'ouvrage de Le Vieil sur l'origine de

voici ce que Pline rapporte, liv. XXXVI, chap. XXVI, sur l'invention de la verrerie, sans cependant en assurer l'authenticité: « Des marchands de nitre, qui traversaient la Phénicie, ayant pris terre sur les bords du fleuve Belus, voulurent y faire cuire des alimens, et ne trouvant pas de pierres assez fortes pour leur servir de trépied, ils s'avisèrent d'y employer des morceaux de nitre. Le feu prit à cette matière, qui, alors incorporée, par l'action du feu, avec le sable, s'étant liquéfiée, forma de petits ruisseaux d'une liqueur transparente, qui, s'étant figée à quelques pas de là, leur indiqua l'invention du verre, et la manière de le fabriquer. »

Il n'en est pas de même des Égyptiens, dont nous voyons, dans les cabinets des curieux, des objets d'art en verre, comme statues en

la verrerie, le paragraphe qui suit : « On pourrait faire remonter, dit-il, l'origine du verre jusqu'au temps de la construction de la tour de Babel : les carreaux de terre cuite qu'on y employa donnèrent nécessairement l'idée de la vitrification. L'activité du feu qui, lorsqu'il est trop ardent, dans la cuisson de ces matériaux, les vitrifie, ou au moins répand sur leur surface une couverte luisante comme le verre, produisit un effet qui ne dut point échapper aux enfans de Noé: dispersés depuis par toute la terre, ils ont pu donner aux peuples qui sont descendus d'eux une connaissance suffisante de la vitrification, sans qu'un de ces peuples fût redevable à l'autre d'une découverte qu'ils tenaient également de leurs ancêtres, » Cet auteur fixe encore cette découverte au temps de la servitude des Israélites en Egypte; mais rien n'est moins avéré que tous ces récits, qui tiennent plus au merveilleux qu'à la vérité.

Merrel, dans sa préface sur l'art de la verrerie, traite le récit de Pline, dont je viens de parler, de pure absurdité, et se fonde sur ce qu'aucun verrier, de quelque nation qu'on le suppose, n'est parvenu et ne parviendra jamais à faire du verre, en brûlant ainsi au grand air le kali, ou toute autre plante ou matière propre à cet usage, en telle quantité que ce puisse être, quand il y emploierait l'activité et l'ardeur du feu le plus violent : celui même d'un four à chaux le plus concentré et le plus ardent.

porcelaine, ustensiles propres au culte, et sur-tout des plaques d'émaux, dont ils ornaient les bandelettes de leurs morts, comme on en trouve à l'entour de leurs momies.

Nous ne connaissons des Grecs aucun monument de verrerie: cependant les historiens s'accordent à dire qu'indépendamment des faisceaux i de verre aux usages domestiques, ils en avaient qui servaient à décorer leurs demeures, et que les bibliothèques renfermaient, entre autres objets d'instruction, des sphères et des globes célestes en verre.

Les monumens de verrerie que les Romains nous ont laissés ne sont pas aussi précieux; mais la multitude énorme de vaisseaux de verre en différens genres, sur-tout de lacrymatoires, d'urnes cinéraires et autres objets semblables, ne nous laissent aucun doute sur leurs connaissances dans cette partie. La régularité qu'ils mettaient, non seulement dans les formes, mais encore dans les épaisseurs, annonce, dans les procédés

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces faisceaux étaient composés de plusieurs cubes coulés, que l'on réunissait au feu, et qu'après en avoir formé une masse, on sciait à volonté, en façon de tranche, soit pour faire des vitres, soit pour d'autres objets.

qu'ils employaient, des moyens qui nous sont inconnus. Leurs vaisseaux d'airain, quoique grands, sont aussi d'une délicatesse étonnante; ce qui autoriserait à croire que, dans l'art de mouler, ils avaient plus de talens que nous.

Quant à l'art des vitraux ou de former des verres plats, soit en table ou autrement, on a long-temps douté qu'ils en eussent; et, s'ils en ont eu, rien ne prouve qu'ils en aient fait le même usage que nous; car tout le monde sait que les Romains aisés, pour se mettre à l'abri des injures de l'air, se servaient à leurs croisées de pierres semi-transparentes, telles que l'albâtre en plaques minces, ou de feuilles de mica. Dans les ruines d'Herculanum, aucune des croisées ne s'est trouvée garnie de verre en plaques. Cependant Caylus, dans son recueil d'antiquités, donne la description de verres romains plus curieux, dans leurs genres, que s'ils eussent été pris à des croisées, quoiqu'ils fussent plats : un, entre autres, était composé de zones coloriées, comme par assortiment; à une bande bleue succédaient des bandes de vert d'émeraude, de jaune, de bleu turquin, de blanc de lait, et de violet ou pourpre. 1 Ces couleurs ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je citerai pour exemple le moyen dont se servent

tiraient leur effet que du corps opaque qui était dessous; car la couleur verte avait pour base le jaune, et le blanc en servait au bleu. Ce morceau de verre pouvait être vu dans les deux sens.

Les Romains avaient encore des morceaux de verre plus étonnans, qui ressemblaient à des tranches coupées, à des faisceaux de baguettes d'émaux transparens, réunis en vitraux par un gluten.

Nous connaissons, de ces peuples, des verres colorés unis, qui recélaient aussi des matières vitrifiées, qu'ils disséminaient de différentes manières pour les employer. Tant de variétés dans ces morceaux de verres déterminèrent Caylus, conjointement avec le citoyen Majault (actuellement encore médecin à l'hospice de l'Humanité), qu'il avait associé à ses travaux chimiques, à faire des expériences aussi curieuses qu'intéressantes, qui leur donnèrent des résultats semblables aux verres romains.

Le célèbre Winckelmann, dans ses remarques sur l'architecture des anciens, rapporte

les lapidaires pour donner du feu ou des teintes coloriées à leurs pierres; ils y insinuent, en les montant, des plaques rouges, noires, jaunes ou d'argent:

d'après Philon et Lactance, que, sous les empereurs romains, les vitraux aux maisons étaient connus, et que dans Herculanum il s'est trouvé des verres plats, sans entrer dans aucuns détails qui annonçassent qu'ils étaient fixés à des châssis ou montés sur quelque meuble. Ce savant dit aussi que chez le cardinal Albani, on voit un dessin que l'on dit antique, et auquel il n'ajoute pas foi, qui représente des édifices romains avec des fenêtres à vitrage. Samuel Pitiscus, dans son dictionnaire, Lexicon Antiquitatum Romanarum, ne parle en aucune façon des vitres ou vitraux romains, mais seulement des plaques d'albâtre transparent, qui donnaient un jour doux, qui, selon moi, devait ressembler à celui que procureraient des glaces adoucies des deux côtés.

L'auteur qui parle avec le plus de précision sur le verre plat des Romains, sans cependant croire qu'ils en fissent pour leurs
fenêtres le même usage que nous, c'est Boze,
à qui feu Soufflot, à son retour d'Italie,
en avait donné un morceau qui venait
d'Herculanum, qui avait près de trois lignes
d'épaisseur. Il était bien étendu, fort transparent, d'une couleur approchant du vert,
et qui avait évidemment été soufflé, puis-

que trois cueilles y étaient très-sensibles. Tout le monde sait que le gendre de Sylla, Marcus Scaurus, pendant son édilité, avait fait construire à Rome un théâtre d'une magnificence extraordinaire, dont le second étage de la scène était incrusté de verre.

Les Romains tiraient aussi de Sidon du verre noir comme du jayet, qu'ils scellaient dans les murs de leurs chambres. Pline dit en termes formels, que les anciens avaient le talent de peindre le verre de différentes couleurs, et d'imiter les pierres précieuses. Enfin, si on jette un coup d'œil sur les Nuées d'Aristophane, on lira, dans le second acte, des passages qui servent à attester que la fabrique du verre et son usage étaient répandus plus de deux mille ans avant l'ère chrétienne. Néanmoins l'usage des vitres est beaucoup postérieur à la découverte du verre, et long-temps nos aïeux ne recurent le jour que par des ouvertures qui n'étaient désendues des injures de l'air que par des volets de bois, ensuite par des châssis garnis de canevas, de papier, etc. Saint Jérôme dit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les cueilles sont des espèces de creux ou matrices qui servent à placer un outil propre à retirer des creux les objets moulés.

formellement, en parlant de l'emploi du verre et de la fermeture des fenêtres, qu'elles étaient composées de simples rets, dans le genre de nos jalousies; qu'elles n'étaient point remplies de verre ni de pierre spéculaire, mais de bois, avec des espaces vides, qui étaient peints en rouge: Fenestræ quoque erant factæ in modum retis ad instar cancellorum, ut non specularilapide nec vitro, sed lignis in terra silibus et vermiculatis includerentur. Dans un autre paragraphe, il dit que les fenêtres étaient fermées avec des lames de verre d'une très-petite étendue: Fenestræ quæ vitro in tenues laminas fusæ abductæ erant.

Ce qui fait qu'on ne peut reconnaître pour le moment les verres blancs, qui doivent dater de la plus haute antiquité, c'est que l'œil ne peut appercevoir la différence qu'il y a d'un verre blanc de quelques siècles à un verre blanc de quelques années.

Les vitraux peints sont plus faciles à reconnaître, soit par les costumes qu'ils offrent, les légendes gothiques qui y sont tracées, les sujets qu'ils représentent, etc.; mais, en général, si, en remontant aux premières époques de l'emploi et par conséquent de la fabrication des vitres peintes, nous les suivons par degrés jusqu'au moment où l'on a cessé de s'occuper de la peinture sur verre, nous appercevrons aisément que les morceaux dont ces vitres étaient composées sont d'une très-petite étendue, et qu'ils augmentent en volume à mesure que l'on se rapproche des derniers siècles. Les grands monumens qui nous les ont transmis sont les châteaux, les palais et les églises. Je crois que, dans ces derniers édifices, les vitraux, ainsi peints, étaient d'une nécessité absòlue, non seulement pour retracer à l'imagination les sujets du culte, conserver un air de mysticité, mais encore préserver de l'action du soleil des êtres réunis en plein jour dans un lieu où ils restaient long-temps, et qui religieusement ne pouvaient être privés de cet astre bienfaisant; ce qui fût arrivé en y mettant, soit des volets, soit des rideaux. Saint Jérôme, qui vivait vers la fin du quatrième siècle, est l'auteur le plus reculé qui parle de vitres dans ses œuvres. Grégoire de Tours, deux siècles après, dit, en parlant d'un parti de soldats ennemis qui entrèrent dans l'église de Saint-Julien de Brioude, qu'ayant trouvé la porte fermée, un de ces soldats cassa le vitrage d'une fenêtre, derrière l'autel, et étant entré par la

dans l'église, il alla ouvrir la porte aux autres. Le poète Fortunat, qui vivait vers la findu sixième siècle, dans une description poétique qu'il fit alors de l'église de Paris, aujourd'hui Notre-Dame, fait une description pompeuse des vitres peintes. Dans la vie de saint Benoît, abbé de Wirmouth, monastère en Ecosse, où il mourut en 690, on apprend qu'ayant fait bâtir le couvent de cette abbaye, il vint en France chercher des ouvriers pour lui construire une église, et des verriers pour lui clorre en vitres son église et son cloître; car, à cette époque, les manufactures de vitres n'étaient pas encore connues dans la Grande-Bretagne : Bède, disciple de Benoît, en parle aussi dans ses œuvres. Les plus anciens vitraux que nous ayons dans ce moment, avec certitude du temps où ils ont été faits, sont ceux décrits ci-après.

On voyait à Saint-Denis des vitraux que l'abbé Suger fit poser vers 1150. Ils sont en général petits, et la partie qui reçoit la lumière se trouve adoucie, et comme apprêtée à recevoir un dessin; mais ces vitraux, tout gothiques qu'ils sont, donnent toujours une idée de l'état du dessin, de la peinture et des arts. Nous n'avons aucune notion des artistes

qui ont été employés à ces travaux par Suger. Déjà six siècles se sont écoulés depuis l'exécution de ces vitraux.

Ce n'est que par la renommée que nous connaissons en France les talens de Cimabué, premier peintre verrier connu. Il vivait un siècle plus tard que les artistes qui ont travaillé pour Suger. Quoique le mérite de Cimabué ne fût pas au-dessus de celui de nos artistes verriers, qui alors n'étaient que les disciples d'autres maîtres, ses contemporains ont cependant rendu justice à son mérite, et ont su transmettre à la postérité son nom et l'époque de sa naissance; tandis que, chez nous, les jaloux et les intrigans étouffent souvent le vrai mérite, et ne laissent pas même à leurs compatriotes, amis des arts, la douce satisfaction de tracer dans l'histoire leur nom ou celui des artistes qui les ont instruits. La plupart des sculpteurs et des peintres français qui vivaient dans les quinzième et seizième siècles, employés à la décoration de nos palais et de nos édifices publics, nous sont inconnus. Ces hommes, qui ont illustré la France par des productions savantes et vraiment belles, pourraient être réclamés par toutes les nations; rien ne constate publiquement leur existence, si ce

n'est leurs ouvrages, que l'on a souvent attribués à des étrangers. (Voyez, dans mon troisième volume, page 75, les renseignemens que j'ai pris à la Chambre des Comptes, sur les tombeaux de François Ier, Henri II, etc., dont on attribuait l'exécution à des sculpteurs italiens.) Heureusement que, pour la chronologie des arts, il s'est trouvé une manière, pour ainsi dire immortelle, de transmettre à la postérité, par la peinture, des faits historiques, des allégories, etc., qui nous sont parvenus aussi frais que sortant des mains des artistes, sans que le temps ait pu les atteindre, ou que des procédés souvent barbares, employés par des restaurateurs ignorans, les aient altérés. (Voyez la planche intitulée: Vitraux des treizième et quatorzième siècles.)

Les plus grands vitraux, qui viennent de l'église du Temple, que j'ai réunis dans ce Musée, ne datent point de l'époque de cet édifice, qui remonte à 1160. Ils garnissaient vingt croisées de cette église. Ces vitraux, composés et peints par Albert Durer, fondateur de l'école allemande, sont de la plus grande beauté; ils représentent les sujets les plus frappans de la vie du Christ, en commençant depuis sa naissance, et le suivant jusqu'à sa mort. L'ordonnance en est grande,

les compositions bien pensées, et les développemens des draperies sont riches. Albert Durer, né coloriste, y a répandu beaucoup de chaleur et de vivacité; ses couleurs sont belles et vigoureuses, son dessin correct, et ses fonds bien distribués. La fabrique de ces vitraux est remarquable par la grandeur des pièces de verre qui y sont employées. Ces monumens immortels annoncent que le gothicisme alors commençait à s'éloigner de la France. Ils ont de remarquable, que le verre en étant épais, et que l'artiste, ayant voulu rendre sensible la prunelle de ses personnages, a fait creuser à l'outil et user avec un foret cette partie de l'œil. Cette méthode a été exécutée plusieurs fois, comme nous le verrons par la suite.

« On doit mettre au rang des vitres peintes du seizième siècle, celles de la chapelle du Saint Nom de Jésus, en l'église du grand-prieuré du Temple, à Paris. Cette chapelle, construite par les libéralités de Philippe de Villiers-de-l'Isle-Adam, grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui fut terminée en 1532, (On voit, dans ce Musée, le tombeau de Villiers-de-l'Isle-Adam, n° 447, et la description s'en trouve dans le troisième volume de cet ouvrage, page 50.) est éclairée

par plusieurs grandes fenêtres, remplies de vitres, peintes de la meilleure manière, où sont représentés plusieurs traits de la vie de J. C. Le coloris en est des plus vifs; les têtes en sont très-belles et d'un grand sini. La ressemblance de quelques-unes, de celle sur-tout du premier mage qui est en adoration devant la crèche du Sauveur, avec celle qui entre dans la composition du grand tableau de l'autel, semble annoncer que ces vitres ont été peintes d'après les cartons du maître qui a peint le tableau. Ces vitres ont été remises à neuf et restaurées en 1746, par Nicolas Montjoie, maître vitrier à Paris. » (Traite de la Peinture sur Verre, par Le Vieil.) Voyez la planche intitulée: Peinture d'Albert Durer.

Les vitraux de la chapelle dite de Marie-Egyptienne, fondée vers 1250, sont d'un bon dessin, mais infiniment plus gothiques que les derniers. Ils ont beaucoup souffert, soit par les grêles, soit par vétusté. Le peu que j'ai réuni dans ce Musée est curieux à conserver pour la partie chronologique de cet art. Sur un de ces vitraux était représenté un trait assez piquant de la vie de cette sainte : c'est le moment où elle se prostitue à un batelier, pour payer son passage; dette

qu'elle ne pouvait acquitter, vu sa grande pauvreté. Ce panneau était un des plus curieux, digne même d'un Muséum, par rapport au sujet, qui donnait une idée exacte des mœurs du temps; mais, en 1660, un curé de Saint-Eustachelefitenlever; on ignore cequ'il est devenu.

Sous des prétextes différens, on a fait, dans les temps modernes, supprimer, des églises, les belles vitres peintes qui les décoraient. Les uns prétendaient qu'elles donnaient trop d'obscurité; comme si le lieu où le peuple se réunit et se recueille pour adorer la Divinité devait ressembler à une salle de bal ou à un spectacle : les autres avancèrent que la plupart des sujets qui y étaient représentés montraient des nudités et même des sujets indécens. On sait cependant que la plupart de ces sujets libres n'étaient exprimés que par des vices personnifiés, et que ces images ne s'exposaient aux yeux des hommes que pour leur inspirer de l'horreur pour les actions hideuses qu'ils voyaient en scène. C'est ainsi qu'avec des idées fausses et des scrupules mal entendus, on est parvenu à anéantir presque entièrement la pratique de ce bel art. Voici ce que le Vieil rapporte à ce sujet, dans son ouvrage, article des causes de la décadence de la peinture sur verre :

« Tel est le sort actuel de la peinture sur verre. On aura peine à croire que dans la capitale du royaume, au temps où j'écris, (1768) il ne se trouve qu'un artiste de ce talent, dans lequel il élève un fils âgé de 19 à 20 ans, et que ce seul artiste soit assez peu occupé autour de quelques armoiries ou de quelques frises, que son art ne pourrait suffire à ses besoins, s'il ne joignait un commerce de vitrerie plus étendu à ses entreprises de peinture sur verre. »

Les vitraux de la maison dite des Célestins, construite vers 1390, sont de différentes mains et de différentes époques; ce qui annonce qu'après avoir essuyé des dégradations, ils ont été refaits entièrement. Les plus anciens de ce temple sont deux portraits peints dans la proportion de dix-huit pouces, l'un représentant le roi Jean, et l'autre Charles VI.

Ces deux vitraux, exécutés du temps de Charles VI, sont précieux pour le costume; ceux de la chapelle d'Orléans étaient également précieux: toute cette famille y était représentée en pied. On y voyait aussi François Ier, Henri II, Charles IX, etc., etc. L'exécution en est attribuée à Bernard Van Orlay, né à Bruxelles, et qui florissait en 1535. Charles-Quint, protecteur de ses talens, le fit sur-intendant des

peintures et tapisseries de ses États. Ces vitraux offrent des difficultés vaincues bien singulièrement: dans un ornement où l'artiste avait besoin d'une draperie bleue semée de fleurs de lis, il s'est servi d'un verre, non pas bleu dans sa pâte, mais seulement bleu sur les deux faces, puis il a fait creuser dans son verre des fleurs de lis qu'il a peintes en jaune, et, après cette opération, il a ombré le tout comme il convenait. (Ils ont été détruits en partie.)

Jean Cousin a peint, pour ce monastère, un vitrail représentant un calvaire, dont j'ai recueilli quelques débris; ce qui en reste fait regretter ce qui a été détruit : le dessin en est vigoureux, la couleur belle, et l'ajustement d'un grand style. On apperçoit aisément que ce maître était nourri des productions de Raphaël.

Les plus beaux monumens de ce genre qui soient en France sont les vitraux que Jean Cousin a peints dans la chapelle de Vincennes. J'ai long-temps sollicité leur déplacement, pour les préserver des dégradations auxquelles ils ont été livrés depuis plusieurs années : le ministre Benezech m'a autorisé à les réunir dans le Musée que je dirige, pour compléter une collection pré-

cieuse à la chimie et à l'histoire de l'art du dessin. Plusieurs de ces vitraux ont été totalement abymés par la grêle; ils représentaient divers passages de l'Apocalypse. Ceux qui sont conservés sont au nombre de sept. Les deux plus beaux étaient dans le sanctuaire: la composition en est vigoureuse; elle représente la chûte du monde ou les approches du jugement dernier : la terre est ébranlée; des flammes soulèvent les flots de la mer. roulant des malheureux qui cherchent à combattre la mort, qui veut les frapper. Des anges, au milieu des éclairs, sonnent la trompette universelle. Ces contrastes sont frappans, et touchent l'ame du spectateur. Chacun des sujets est divisé par des encadremens peints en grisailles, formant des voûtes de façon à donner de la profondeur aux sujets. On voit, dans les angles du haut, les chiffres d'Henri II et de Diane de Poitiers, et dans le bas des groupes de trophées de guerre. ornés de salamandres. Les vitraux de la nef ont la même distribution; ils représentent les -portraits en pied de François Ier et Henri II. de grandeur naturelle. Plusieurs ont été trèsdégradés par les passans qui y lançaient des pierres, etc. Au bas de l'un des deux, on voit la Vierge ayant l'enfant Jésus sur ses genoux.

Ces peintures sont sublimes; elles ont plutôt l'air d'être exécutées sur la toile que sur le verre. Jean Cousin y a réuni et employé toutes les ressources de son art. Son dessin semble être celui de Jules Romain, sa couleur et son faire, celui du Corrége. Une fausse tradition annonçait que Jean Cousin avait exécuté ses peintures sur des cartons de Jules Romain; c'est une erreur accréditée par des gens qui ne savent pas découvrir dans les ouvrages des grands maîtres ces traits fins qui décèlent leur ame dans leurs compositions; cette délicatesse presque surnaturelle qui constitue le dessin et l'expression, qui fait qu'un tableau de Michel Ange ne ressemble point à un tableau de Raphaël. Je suis heureux de combattre un bruit suscité, peutêtre du temps même de l'auteur, par la jalousie des artistes ses contemporains, et que, depuis, l'ignorance ou l'indifférence des artistes a laissé parvenir jusqu'à nous. C'est une palme de plus que j'ai l'orgueil d'attacher à la gloire de Jean Cousin. Voici ce que rapporte Vieil, dans son ouvrage, en parlant de Jean Cousin. « Le temps de la naissance et de la mort de Jean Cousin, le premier modèle des peintres français, nous est absolument inconnu; on sait seulement qu'il naquit à Souci, près

la ville de Sens, et qu'il vivait encore en 1589 dans un âge fort avancé.

« Bon géomètre et grand dessinateur, il fit de la peinture sur verre sa première et sa plus fréquente occupation; il y excella comme inventeur et comme copiste; il abonda en belles pensées comme en nobles expressions; les connaisseurs lui reprochent un reste de ce goût gothique qui l'avait devancé.

« Il serait presque impossible de raconter : la grande quantité d'ouvrages qu'il a faits pendant le cours d'une vie longue et laborieuse, principalement sur des vitres qu'il peignit lui-même, ou dont il fournit des cartons dans plusieurs églises de Paris et de la province, pour les nombreux élèves qu'il dut faire dans cet art, qui pour lors était dans la plus grande vogue. Les plus belles de ses vitres sont dans l'église paroissiale de Saint-Gervais à Paris, qu'il paraît avoir entrepris en concurrence avec Robert Pinaigrier. On lui attribue, entre autres, celles du chœur de cette église; il y a peint lui-même le martyre de saint Laurent, l'histoire de la Samaritaine, et, dans une chapelle autour du chœur, à droite, la réception de la reine de Saba par Salomon, ouvrage digne de l'admiration des connaisseurs pour sa belle exécution et la brillante vivacité de son coloris. On lui attribue aussi les belles grisailles du château d'Anet. »

Ces belles peintures, que j'ai obtenues des acquéreurs du château d'Anet, sont exécutées en grisaille claire, de manière qu'elles tempèrent l'ardeur du soleil, sans ôter le jour, et qu'elles produisent l'effet d'un verre dépoli. J'ai placé deux de ces beaux vitraux dans la chapelle sépulcrale où l'on voit le magnifique tombeau de François Ier, dont j'ai donné la description, tome troisième de cet ouvrage, page 59. Ils représentent J. C. préchant dans le désert, Abraham rendant son fils à Agar, et la bataille gagnée contre les Amalécites par les Israélites sous la conduite de Moïse.

J'ai placé aussi dans la galerie du Musée deux petits vitraux de ce maître, faits dans le même style, qui ornaient les croisées de la sacristie de la chapelle d'Anet, représentant aussi des sujets de piété; le tout est orné d'arabesques dessinées avec la plus grande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai réservé le troisième pour orner la chambre sépulcrale de Henri II, parce que Jean Cousin a représenté Diane de Poitiers, pour laquelle il faisait ces tableaux, dans la figure d'Agar.

légéreté, et chargé des inscriptions, composées en vers de ce temps-la, que voici. Sur le premier on lit:

> Prie le pere estant la sus au ciel Et le priant, ferme sur toi la porte Ainsi auras le pain substanciel Qui aux humains pain et salut apporte.

Voici ce qui est écrit sur le second : Il n'y a rien qui mon esprit console Et qui me reste en tribulation Que de mes yeux de mon cœur et parole

L'adresse au Dieu de consolation.

Les grands vitraux dont je viens de parler sont également chargés d'inscriptions en vers dans l'ordre qui suit. On lit au bas du premier:

> Hélas! Seigneur, qui povés commander A subvenir seul à notre ignorance, Enseignés nous ce qu'il faut demander Quand nous prions la divine puissance.

### Au dessous du second est écrit:

Perseverant en devote oraison, O! Seigneur Dieu, je veulx ravir et prendre De vos bontés plus qu'humaine raison Ne peult juger, esperer, ny comprendre.

#### Et au bas du troisième:

Tendons les mains à ce grand roi de gloire, Et le prions sans intermission; Car c'est lui seul qui départ la victoire Aux combattants, ou la destruction. « Jean Cousin, continue Le Vieil, a peint aussi les vitres de la Sainte-Chapelle de Vincennes, d'après les dessins de Lucas Penni et Claude Baldouin; (J'ai donné mon opinion plus haut sur cette fausse tradition.) on voit aussi beaucoup de ses ouvrages de peinture sur verre à Moret, et à Sens, entre autres, où il a peint le Jugement Dernier dans l'église de Saint-Romain; il peignit à l'huile ce même sujet, qui l'a fait regarder comme le premier peintre d'histoire en France.»

Ce beau tableau, qu'il avait peint pour les Minimes du bois de Vincennes est conservé aujourd'hui au Musée central des Arts: il a été gravé de la grandeur de ce tableau par Pierre de Jodde, graveur flamand. Suivant le même auteur, il a peint une vitre des Cordeliers de Sens, représentant J. C. figuré par le serpent d'airain, dont on faisait beaucoup de cas, même de son temps. Il parle aussi d'un vitrage qu'il fit pour l'église de Saint-Etienne-du-Mont, en ajoutant que les couleurs de ce tableau s'étaient prodigieusement altérées à la cuisson. Il s'y trouve beaucoup de parties effacées, par le peu de fusion que la peinture noire a prise au fourneau de recuisson. L'auteur pense que

l'exécution de ce Vitrage a été remise à l'un de ses élèves. On voit encore, dit-il, dans la chapelle du château de Fleurigny, à trois lieues de Sens, un de ses ouvrages, dans lequel il a représenté la sibylle Tiburtine qui montre à Auguste l'enfant Jésus porté dans les bras de la sainte Vierge environnée de lumière, et cet empereur qui l'adore; le tout peint d'après les cartons du Rosso. Jean Cousin ne posséda pas le seul talent de la peinture, il y joignit celui de la sculpture; le tombeau de l'amiral Chabot, qui est dans la chapelle d'Orléans, en l'église des RR. PP. Célestins à Paris, est dû à l'art avec lequel il maniait le ciseau, comme à la profondeur et à l'élévation de son génie : enfin on reconnaît dans tous ses ouvrages la bonté de son goût et l'étendue de ses talens. Il a écrit sur la géométrie, sur la perspective, et sur les proportions du corps humain, qu'il a ornés de figures.

Le tombeau de l'amiral Chabot se voit dans le Musée, salle du seizième siècle; j'en ai donné la description ainsi que la gravure dans le tome troisième de cet ouvrage, page 53.

Les vitraux qui ornaient l'église des Minimes de Passy datent du temps de Louis XII.

Le peintre a représenté Anne de Bretagne dans plusieurs de ses tableaux. Plusieurs artistes verriers ont travaillé dans différentes parties de cette maison. Les plus beaux et les plus remarquables de ces vitraux sont ceux qui étaient placés dans l'église; aussi ont-ils été les plus maltraités. Depuis le départ des religieux, les passans se faisaient un plaisir de lancer des pierres dans ces chefs-d'œuvres. Je ne puis leur assigner un auteur; mais correction de dessin, grand style et belle couleur, tout annonce qu'ils ont été exécutés sur les cartons d'un grand maître. Celui dont je donne la gravure dans. cet ouvrage représente le mariage de la Vierge; il a probablement été exécuté sur des cartons de la main d'Albert Durer, car ce peintre l'a gravé lui-même en bois. (Voyez ses œuvres.)

Ceux du résectoire paraissent avoir été exécutés antérieurement à ceux dont je viens de parler : le caractère du dessin et les idées libres que l'auteur s'est permis d'exécuter, tout m'autorise à l'affirmer; aussi ont-ils été plus ménagés.

Le cloître de cette maison était orné de vitraux précieux; il n'en est pas resté le moindre vestige : comme ils étaient placés

à hauteur d'homme, les ignorans ont eu peu de fatigue à les briser. Ceux du cloître des Chartreux de Paris ont éprouvé le même sort. Les mutilations commises sur les monumens des arts ont été affreuses. Je citerai pour exemple les destructions exercées avec acharnement dans la ci-devant abbaye de Saint-Denis, que dix siècles avaient enrichie des plus belles productions de l'art. Tout y est ravagé, malgré les sollicitudes de la commission des arts, qui, à plusieurs reprises, y a envoyé des commissaires conservateurs. Pour arracher les grilles, on a brisé sans ressource les marbres précieux du sanctuaire: des balustrades en vert de mer; de grands panneaux en grand antique, marbre extrêmement rare; le sarcophage de Dagobert, en lumachelle, a été réduit en petits morceaux. J'ai eu soin d'en réunir les débris, et dans ce moment je le fais restaurer. (Voyez le no 5.) Plus de trente dalles de marbre noir, de huit pieds et demi, sur cinq pieds de large, ont été réduites en plus de quarante morceaux; des pavés mosaïques, exécutés dans le douzième siècle, ont été arrachés. (Voyez leur description, no 429.) Ces barbares n'ont-ils pas voulu détruire les vitraux antiques pour en retirer environ six cents livres de

plomb, z soi-disant pour faire des balles? Enfin, la faux du temps qui toujours travaille, pendant vingt siècles n'aurait pas détruit ce que six mois de barbarie ont perdu. La commission des arts, à qui la postérité devra beaucoup, a heureusement porté surle-champ sa main préservatrice sur ces vitraux, les plus anciens que nous connaissons, dont une partie décore la salle du quatorzième siècle de ce Musée. (Voyez la planche intitulée Vitraux des douzième et treizième siècles, la chambre sépulcrale d'Héloïse et d'Abélard, etc.) A Montmorency, même dégradation. Le tombeau d'Anne de Montmorency, par Prieur, et les quatre colonnes de brèche verte antique ont été heureusement respectées. Ce beau monument se voit dans le Jardin Elysée de ce Musée, nº 449, et les belles colonnes dont nous parlons, dans la galerie des Antiques au Musée central des Arts.

Sous François Ier beaucoup de châteaux et de temples ont été achevés, et des beautés

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1527, lors du sac de Rome par le connétable de Bourbon, les vitraux peints au Vatican environ quinze ans auparavant, par Claude, peintre sur verre, furent brisés pour faire des balles de mousquet. Ce sont les propres termes de l'auteur de l'Abecedario Pittorico, article CLAUDE, page 118.

sans nombre dans leurs vitraux, tels que ceux de Saint-Victor, où se voyait l'histoire de l'Enfant-Prodigue, ceux de Saint-Lazare et autres, peints par Robert Pinaigrier. Ces monumens n'existent plus.

Les vitraux du château d'Ecouen, qui représentent l'histoire de Psyché, exécutés en 1545, en grisaille, d'après les cartons de Raphaël, sont au nombre de trente: j'en ai exposé vingt-deux parties dans les galeries. Les compositions en sont agréables, savantes, et portent un grand style dans le dessin; l'exécution n'en a pas été extrêmement soignée, les couleurs, à la cuisson, se sont trop étendues; ce qui donne de la rondeur au dessin, et le dénue de ses finesses.

Ces morceaux ont aussi souffert des mutilations et des dégradations. Voici un fait: Un vitrier d'Ecouen, voulant les nettoyer, les frotta avec du grès en poudre; il enleva par ce moyen toutes les demi-teintes, et laissa de grandes parties de verre à nu. Cette peinture, seulement fixée sur le verre, et non y incorporée, n'a pu résister à ce genre de frottement. Il en est de même pour les tableaux précieux qui tombent dans les mains des restaurateurs ignorans.

Les vitraux de la chapelle d'Ecouen, que

j'ai également recueillis, sont beaucoup plus soignés et mieux conservés; les deux panneaux de la sacristie, que j'ai placés dans la salle du seizième siècle, ont été exécutés d'après Primatice: ils représentent la Nativité du Christ et sa Circoncision. Les compositions en sont belles, riches, et les airs de tête fort gracieux. En général, tous ceux que j'ai pu sauver de ce beau château sont de la plus grande correction.

Si j'examine de suite les vitres peintes qui ornaient l'église paroissiale de Saint-Médéric, j'y retrouve tout ce qui concourt à la perfection de la peinture sur verre : belle ordonnance dans les sujets, belles draperies bien jetées, expression noble et savamment sentie, dessin correct, coloris agréable et vigoureux. Ces belles productions de Jacques de Parroy, né à Saint-Pourcain sur Allier, ont souvent excité l'admiration des artistes et des amateurs. Jacques de Parroy, suivant Haudicquier de Blancourt, passait pour le plus habile peintre de son temps. Il a écrit sur son art; son génie le portait naturellement au dessin et à la peinture, dit cet auteur; il s'y appliqua avec affection, et y réussit. De Parroy entreprit le voyage de Rome, et entra dans l'école du célèbre Dominiquin, (Zampieri) dont il fut l'élève pendant plusieurs années. Sous ce

grand peintre, il s'attacha particulièrement à l'étude du dessin et à l'art de rendre avec précision les passions de l'ame; ensuite il passa à Venise pour étudier le coloris. Dès ce moment, il osa voler de ses propres ailes, et laissa dans cette ville plusieurs beaux ouvrages qui lui méritèrent l'approbation des plus habiles artistes. Parroy, couvert de gloire, passa de suite en France, et peignit dans l'église Saint-Médéric, vulgairement Saint-Méry, plusieurs vitraux du premier ordre, parmi lesquels on remarque le Jugement de Suzanne. Admirateur de ce morceau unique, je viens de l'obtenir du respectable curé de cette paroisse, pour compléter la riche collection que je forme dans ce Musée. 1

Pinaigrier, dont j'ai parlé plus haut, a peint beaucoup de vitraux à Paris: les principaux étaient à Saint-Jacques-la-Boucherie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai déjà annoncé que je ne pouvais donner dans ce volume la totalité des gravures qui doivent composer cette grande et belle collection; en conséquence, la suite des gravures qui ne se trouvent pas pour le moment dans ce volume, sera l'objet d'une suite particulière que je publierai à part, et que les propriétaires de l'ouvrage pourront intercaler dans le volume : la belle composition de Parroy y sera sans doute remarquée.

à Saint-Etienne-du-Mont, à la Magdeleine et à Sainte-Croix en la Cité; ces derniers, malgré mes observations, ont été détruits. Pinaigrier avait peint aussi plusieurs panneaux de verre pour les églises Saint-Barthélemy et Saint-Méry. L'histoire dit que Lebrun et Mignard allaient admirer à Saint-Médard (je ne sais dans quelle chapelle) d'anciens vitraux, pour la correction de leurs dessins et la pureté de leur style.

Les vitres peintes que l'on voit encore dans l'église Saint-Gervais sont également précieuses; trois artistes fameux y ont laissé de leurs productions: Jean Cousin a peint, en 1587, celles du chœur; les plus remarquables représentent le martyre de saint Laurent, la Samaritaine conversant avec le Christ, et le Paralytique. Un de ces vitraux a été détruit. Les autres sont de Pinaigrier, ci-dessus cité; ils n'ont rien de piquant, et sont encore sur place, ainsi que ceux de Jean Cousin. Pinaigrier a peint dans la cathédrale de Chartres plusieurs vitraux signés de 1527 et de 1530.

Le Sueur fut employé à la décoration d'une des chapelles de l'église Saint-Gervais, où l'on remarquait un tableau représentant le Christ porté au tombeau. (Ce tableau, que j'ai fait restaurer par le citoyen Guilmard, se voit aujourd'hui au Musée Napoléon.) Ce même Le Sueur a fait peindre, sur ses dessins, en 1651, par Perrin, trois panneaux représentant le martyre de saint Gervais, celui de saint Protais, et une fuite en Egypte. (Ces trois morceaux, exécutés en grisaille, ornés d'arabesques de la composition du même auteur, sont également réunis dans ce Musée.)

Les vitraux du temple de Saint-Paul remontent vers 1430. On en voyait un assez curieux, d'un nommé Herron, représentant Adam et Eve; dont l'exécution est un peu gothique. Ceux qui décoraient les charniers de cet édifice, ont été commencés par Robert Pinaigrier, et achevés par ses fils Jean, Nicolas et Louis; par Desaugives ou Percher, Perrier et d'autres, auxquels Vignon le père avait fourni les dessins, tels que ceux que l'on voyait à l'Ave-Maria et dans plusieurs églises de Paris.

Nicolas Pinaigrier avait peint sur verre, en 1600, dans le château de la maison de la Briffe, sept tableaux grisailles, chacun d'environ dix pouces sur six de haut, représentant les Arts. Ces tableaux, magnifiques pour la précision de l'exécution et la finesse du dessin, ont été exécutés d'après les dessins de François Floris ou Franc-Flore, né à Anvers en 1520, qui les avait peints à l'huile pour le salon des



l'Histoire Naturelle.

· 

Arts de Nicolas Songhelingh. Ils ont été gravés par Corneille Cort. J'ai réuni dans ce Musée six de ces vitraux précieux.

Les vitraux de Saint-Etienne-du-Mont, peints par Robert Pinaigrier, offrent une des plus riches collections qui soient sorties de son pinceau. J'ai exposé aux yeux des amateurs plusieurs pièces de ces belles peintures. (Voyez, dans la galerie du Musée, ceux représentant la Fin du Monde et la Résurrection des Morts.)

Les tableaux qui étaient placés au centre des vitraux du cloître des Feuillans, rue Saint-Honoré, représentent des sujets de la vie de Jean de la Barrière; les plus beaux, au nombre de douze, ont été faits par Benoît Michu, en 1706, sur les dessins de Mathieu Elye, peintre flamand. Les autres sont médiocres, tant pour l'exécution que pour l'invention. Les cadres datent de 1711, et ne sont pas d'une main aussi habile. Tous sont au Musée; ils n'ont éprouvé que de légères mutilations, à l'exception des bordures qui ont été brisées. Le portrait d'Henri IV, qui y était représenté en pied, en habit de cour, a été dérobé. Les vitraux de la chapelle de Versailles sont à peu près du même temps, et font voir la même exécution. En 1740,

sous Gabriel, architecte, Desosier, peintre sur verre, exécuta dans le parc de Versailles, sur les vitres du bosquet dit du Dauphin, plusieurs sujets et emblêmes analogues à ce bosquet. En 1726, la rose du temple de Notre-Dame, du côté de l'archevêché, fut construite à neuf, ainsi que ses vitraux. En 1781, on en fit autant à la rose au-dessus de l'orgue. Les deux plus belles que l'on puisse voir pour la variété des couleurs, sont celles de l'abbaye de Saint-Denis; elles étaient émaillées des plus vives couleurs, et parfaitement semblables à celles de la Sainte-Chapelle de Paris, qui datent du même temps.

En 1755, les deux frères, Pierre et Jean Le Vieil, peintres en verre et vitriers de Paris, ont refait dans Notre-Dame les vitraux ornés de peintures qui sont du côté du midi.

De la pratique de la Peinture sur Verre.

Si l'on voulait à présent exécuter des vitraux comme on en faisait autrefois, on y parviendrait très-aisément, car les substances dont on se sert pour peindre l'émail sont absolument les mêmes, à l'exception cependant que les teintes doivent être plus fortes; que toujours, dans les endroits ombrés, on est obligé de peindre le verre des deux côtés, tels que

pour les harbes, les cheveux et les draperies foncées, ainsi qu'on sera à même de le vérifier sur les vitraux que j'ai mis en évidence dans le Musée que je dirige.

Voici la manière d'exécuter de grands ouvrages de peinture sur verre.

On commence par tracer le dessin général sur des cartons assemblés, de la même grandeur que doit être le tableau; ensuite on partage les cartons en autant de parties qu'il doit y avoir de pièces de verre, et on leur donne précisément la même forme. On met sur chaque pièce de carton un numéro que l'on répète sur le verre. On applique la pièce de verre blanc, si c'est pour des carnations, ou coloriée, si c'est pour des vêtemens, sur la partie du dessin que l'on veut représenter; puis on trace avec le pinceau les contours et les ombres qu'on apperçoit à travers le verre. Le tout étant terminé, on le passe au four, pour que le feu, en les faisant rougir, parfonde les couleurs et les rende inaltérables à toute espèce d'agent.

Les matières qui entrent ordinairement pour colorier les grands carreaux de verre, et qu'on jette dans leurs creusets avant de les en retirer, sont toutes tirées du règne métallique.

Le cobalt sert pour le bleu.

Les différentes nuances de rouge, de brun, de brun-marron, se font avec des chaux de fer portées à différens degrés.

Le brun-rouge se fait aussi avec de la chaux de cuivre, obtenue lorsque les chaudronniers, pour des travaux quelconques, plongent des barres de cuivre rouge dans l'eau.

Le vert s'obtient aussi du cuivre dissous par des acides végétaux, ou dissous par d'autres acides, mais précipités par de l'alcali fixe.

Les verres de couleur pourpre se font avec de la chaux d'or. Un grain d'or colore vivement quatre cents parties de verre.

Les chaux d'argent sont aussi teignantes, et donnent le jaune, qui se fait aussi avec de la chaux de plomb unie à de l'antimoine.

Le violet s'obtient d'une substance minérale appelée manganèse.

Les verres ainsi préparés reçoivent de l'artiste le dessin des cartons, les ombres, les demi-teintes, puis on repasse le tout au feu. 1

L'emploi de l'émail dans la peinture sur verre, ainsi que l'art de creuser le verre par le moyen de l'émeri, pour former des

Le citoyen Ledru fils, chimiste distingué, a obtenu d'après cette pratique des résultats très-satisfaisans.

dessins variés et d'une autre couleur dans une seule pièce de verre, sont dus au génie de Jean de Bruges, peintre et chimiste habile, inventeur de la peinture à l'huile. 1 Voici ce que dit à ce sujet Le Vieil dans son ouvrage sur la peinture sur verre. « Jean de Bruges joignait à l'art de peindre un goût décidé pour les sciences, et en particulier pour la chimie; inventeur de la peinture à l'huile, il avait su la substituer à l'eau d'œuf ou à la colle. On assure qu'il trouva aussi le secret de diminuer, dans la peinture sur verre, la dépense qu'entraînait l'emploi du verre coloré, fondu tel dans toute sa masse, par l'invention des émaux ou couleurs métalliques vitrifiables; il les broyait et délayait à l'eau de gomme, et les couchait, de l'épaisseur d'une ou deux feuilles de papier, sur la face d'une table de verre blanc : elles étaient propres à se parfondre par la recuisson au fourneau, après laquelle cette surface paraissait aussi lisse et aussi transparente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean de Bruges par son grand talent dans la peinture, son savoir et les qualités de son esprit, mérita l'estime particulière de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, qui le combla de biens et l'admit dans son conseil privé. Bonaparte a rendu les mêmes honneurs au célèbre Vien, en le nommant membre du Sénat Conservateur.

que dans les verres de toutes couleurs, fondus tels aux verreries dans toute leur masse. Ces tables de verre ainsi colorées, sournirent à notre art des moyens inconnus jusqu'alors d'en enrichir et d'en hâter l'exécution. Les draperies des figures devinrent plus riches, lorsqu'on s'avisa de graver tous les ornemens nécessaires avec l'émeri et l'eau, qui rongeait la couleur et découvrait le fond blanc du verre. On formait une broderie par le moyen d'une nouvelle couverte d'or ou d'argent qu'on y appliquait suivant le coloris arrêté sur les cartons, composée elle-même de ces nouveaux émaux. » (Voyez dans le Musée, salle du quatorzième siècle, les bordures du vêtement de sainte Véronique, dans un vitrailreprésentant J.C. portantsa croix, nº16.) « Alors les fleurs de lis de l'écu de France, réduites à trois par Charles V, qui étaient insérées et encastrées avec le plomb dans un carreau de verre bleu, fondu tel dans toute sa masse, percé à l'endroit des fleurs de lis, et rempli de ces trois fleurs de lis, de verre jaune, avec autant de soin et de risque que de perte de temps; ces trois fleurs de lis, dis-je, se montrèrent par ce nouveau procédé sur un champ d'azur d'un seul morceau, sur la surface duquel elles furent creusées et recouvertes d'un émail de couleur d'or sur le revers du fond blanc que l'émeri avait découvert. » (Voyez l'écusson qui se trouve au bas du même vitrail dont je viens de parler : le jaune et le blanc sont introduits dans le bleu, comme dans la bordure de sainte Véronique on voit le jaune et le blanc dans un fond rouge.)

« Dans d'autres écussons, les plus chargés de pièces de blason, dont l'assemblage avait auparavant employé un temps considérable, à cause de la multiplicité des pièces de rapport qui entraient dans leur exécution, les différens quartiers se développèrent sur autant de morceaux de verre de la couleur de leurs champs: on y grava les pièces caractéristiques du blason, on les recouvrit des émaux qui leur convenaient, couchés, comme nous l'avons dit, sur le revers de la gravure où l'on avait découvert le blanc du verre, de peur qu'à la recuisson qu'il fallait en faire les couleurs ne vinssent à se mêler et à se confondre. » (Voyez, dans la galerie du Musée, un vitrail représentant des arabesques dans le milieu desquelles se trouvent les armes de la maison de Montmorency de Milan, etc.)

Noms des artistes français qui se sont distingués, pendant les seizième, dixseptième et dix-huitième siècles, dans l'art de peindre sur verre.

Les noms des peintres verriers qui se sont exercés dans cet art pendant les treizième, quatorzième et quinzième siècles, ne nous sont point parvenus; on sait seulement que Charles V et son successeur Charles VI accordèrent des priviléges à plusieurs peintres. verriers qui avaient travaillé à la décoration des édifices publics : on cite, entre autres, Henri Mellein de Bourges, qui en reçut, en 1430, de la main de Charles VII. Les auteurs qui ont traité cette matière avancent que l'on voyait, dans l'église Saint-Paul à Paris, un portrait en pied de la Pucelle d'Orléans, qui était daté de 1436; cependant je n'ai jamais vu ce morceau précieux, qui, je pense, aura été détruit lors des troubles qui eurent lieu dans cette église vers 1588, à la suite desquels les tombeaux de Quélus et Saint-Mégrin, qui avaient été érigés dix ans auparavant par ordre de Henri III, furent entièrement brisés, 1 car la majeure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez, dans le troisième volume de cet ouvrage, la description de ces monumens, n° 456 bis, page 96.

partie des vitraux qui ornaient cette paroisse avait été refaite dans le seizième siècle.

Maître CLAUDE et frère GUILLAUME de Marseille ont peint des vitres au Vatican, sous les ordres de Jules II.

Arnaud Desmoles a peint les vitres de la cathédrale d'Auch; on ignore le lieu de sa naissance et l'époque de sa mort.

Robert Pinaignier travaillait en concurrence avec Jean Cousin; on voit, dans l'église Saint-Hilaire à Chartres, de superbes vitres peintes par Pinaigrier, datées de 1527 et 1530. A Paris, on connaît les vitres de Saint-Étienne-du-Mont, dont nous avons de beaux échantillons dans ce Musée; dans l'église de Saint-Gervais, on voit l'histoire du Paralytique à la Piscine, celle de Lazare, etc., dont j'ai parlé plus haut; à Saint-Victor, chapelle Saint-Clair, on voyait aussi de belles vitres peintes de sa main, d'après Albert Duren et Vignon.

Anguerand ou Angrand LE PRINCE, né à Beauvais, y mourut en 1530, dans un âge avancé. Très-habile peintre sur verre, il a laissé de ses ouvrages dans la majeure partie des églises de cette ville. On estime particulièrement ce qu'il fit pour l'église de Saint-Étienne.

Anguerand le Prince avait pour gendre un sculpteur très-habile, qui florissait en 1520, connusousle nom de Jean Le Por, de Beauvais. 1

Valentin Bouch, né à Metz, suivant le testament de cet artiste, daté du 25 mars 1541, a peint les vitres de la cathédrale de Metz: suivant le même testament, Valentin Bouch peignait aussi à l'huile, puisqu'il annonce léguer à la même église un sien tableau de Notre-Dame, fait à l'huile, etc.

Germain MICHEL, d'Auxerre, a peint, en 1528, les vitres de la cathédrale d'Auxerre. Dans une autre charte, du mois d'avril 1575, il est fait mention qu'un Guillaume Commonasse a travaillé dans la même église aux vitres du côté de la cité.

D.Monori, prieur de l'abbaye de Cerfroy, a peint aussi sur verre les belles vitres du réfectoire des Bernardins de l'abbaye de Cerfroy dans le Soissonnais; elles sont signées de sa main, et datées de 1529.

Nicolas Le Por a peint, en 15/10, les vitres de Beauvais. Il se fit une grande réputation par l'exécution d'un tableau sur verre représentant la Tentation de saint Antoine.

Simon MEHESTRE, DE LA RUE, père et fils, Martin HUBERT, Gilles et Michel DUBOSC frères,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette note est tirée d'un manuscrit conservé dans les archives de cette ville.

tous nés dans la province de Normandie, recurent des priviléges du roi Henri II, en qualité de peintres verriers.

Pierre Eudien, de Caen, reçut les mêmes faveurs. Philippe Bacot, de Fécamp, Laurent Lucas et Robert Hérusse, de Boissi, jouirent des mêmes avantages. En 1555, Henri II accorda de pareils priviléges à René et Remi Le RAGONBAULD, père et fils, demeurant à Anet.

Jean Cousin a peint les vitres de Vincennes et celles du château d'Anet, que l'on voit dans ce Musée, ainsi que celles de Saint-Gervais, comme je l'ai déjà dit. (Voyez l'article de ce peintre, page 21.) Dans la chapelle du château de Fleurigny, à trois lieues de Sens, sa patrie, il a peint, d'après le Rosso, la sibylle de Tiburtine.

Claude HENRIET et Israël, son fils, ont peint les vitres de la cathédrale de Châlons en Champagne. On croit que certaines vitres de l'église Saint-Étienne-du-Mont sont de sa main.

Les talens de Monnier, de Blois, sont aussi très-remarquables.

Henon, peintre verrier célèbre, avait peint, à Saint-André-des-Arcs à Paris, un vitrage fort curieux, qu'il m'a été impossible d'obtenir de l'acquéreur de l'édifice. Il réprésentait la désobéissance d'Adam et Eve; le tout enrichi de figures analogues au sujet, de la plus grande élégance pour le dessin, et de la blus belle exécution.

Bernard Palissy, dont j'ai déjà eu occasion de parler dans cet ouvrage, passait pour être très-habile peintre sur verre.

Jean DE CONNET, autre peintre sur verre, dont on a peu d'ouvrages, par une cause qui tenait à sa construction physique, à ce que rapporte Bernard Palissy, son contemporain: « Jean de Connet, dit-il, parce qu'il avait l'haleine punaise, toute la peinture qu'il faisait sur le verre ne pouvait tenir aucunement, combien qu'il fût savant en cet art. »

GONTIER, LINARD, MADRIN et COCHIN, peintres verriers, ont laissé à Troyes en Champagne, et dans ses environs, des peintures magnifiques. Voici l'extrait d'une lettre écrite, en 1759, à M. Cochin, de l'Académie de Peinture, descendant du peintre dont je parle: « Je me fais un vrai plaisir, Monsieur, de vous informer qu'il y a dans notre ville de très-belles vitres du seizième siècle, peintes par les célèbres frères Gontier. On les voit à la cathédrale, à la collégiale, à Saint-Martin-ès-Vignes, à Moutier-la-Celle, à l'Arquebuse. Elles méritent l'attention des connaisseurs, et surprennent même l'admiration de ceux qui ne

le sont pas. » Moréri parle aussi avec beaucoup de distinction de Jean et Léonard Gontien, qu'il croit originaires de Troyes: « On remarque, continue cet auteur, dans la chapelle de la paroisse Saint-Etienne, un morceau extrêmement beau que Léonard peignit à l'age de 18 ans; ce qui lui fit une grande réputation. »

On voit dans le chœur de l'église Saint-Médéric des vitres peintes par Jacques de Parroy, Chamu et Jean Nogare; elles représentent la vie de saint Pierre, celles de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste et de saint François d'Assise. Jacques de Parroy a écrit sur son art; on croit que cet ouvrage, dont parlent plusieurs auteurs, est resté manuscrit, puisqu'il ne se trouve dans aucune bibliothèque. Jean Nogare, son élève, exécuta pour la même église des vitres peintes qui furent admirées. Les principales pièces de ces beaux morceaux ont été détruites par les ravages du temps.

Les vitres des charniers de l'église Saint-Paul, à Paris, ont été peintes d'après les cartons de Vignon, par Robert, Nicolas, Jean et Louis Pinaigrier; Nicolas le Vasseur; Jean Monnier; François Perrier; Nicolas Desaucives, et François Porguer, tous contemporains. Nicolas Pinaigrier a peint, en 1600, les six petits tableaux grisailles représentant les Arts, que j'ai achetés pour le Musée à madame La Briffe. On croit que les mêmes artistes se sont réunis pour peindre ceux des charniers de Saint-Étienne-du-Mont.

Pierre Mathieu, de Paris, élève de Chamu, s'est également distingué dans l'art de peindre sur verre; il quitta Paris pour travailler à Poëlemburg et à Utrecht, où il laissa des ouvrages magnifiques.

Pierre Tacheron et Charles Minouflet ont peint, en 1622, les vitres de l'Arquebuse de Soissons. Charles Minouflet a peint aussi les vitres de la rose de Saint-Nicaise de Reims.

Parain exécuta pour Saint-Gervais des vitres en grisailles, d'après les dessins d'Eustache Le Sueur. Ges chefs-d'œnvres sont dans ce Musée, salle du dix-septième siècle.

Guillaume LE VIEIL, né à Rouen, en 1640, a peint, dans plusieurs églises de cette ville, des vitres que l'on admirait; il passa ensuite à Orléans: il y peignit notamment celles de l'église Sainte-Croix. Il revint à Rouen, et y mourat en 1708.

Maurice Macet et Antoine Goblet, religieux Récollets à Paris, peignirent aussi sur verre, et s'acquirent de la réputation. Frère Antoine Goblet, né à Dinant, mourut en 1721, et frère Maurice Maget, né à Paris, mourut à Nevers en 1709. Ils ont laissé sur la pratique de cet art un manuscrit dans lequel il est mention d'un nommé Bernier, peintre sur verre, qui vivait de leur temps.

Le Clerc, père et fils, peintres verriers, furent employés à la décoration des croisées de l'église Saint-Sulpice à Paris, et à la chapelle du Collége Mazarin.

Benoît Michu, que l'on croit né à Paris, était fils et élève d'un peintre verrier flamand: aussi remarque-t-on dans ses productions un ton de couleur vigoureux, et une grande intelligence du clair-obscur. (Voyez, dans ce Musée, les tableaux qu'il avait exécutés, pour le cloître des Feuillans, d'après les dessins de Mathieu Elias.) Sempi fut employé à terminer ce cloître; mais on remarque aisément que la touche de Michu est plus vigoureuse et plus savante. Michu, conjointement avec Sempi, fut employé à décorer les croisées de la chapelle du château de Versailles, et celles des Invalides à Paris; ces dernières ont été supprimées vers la fin du siècle dernier, et je n'ai aucun souvenir de les avoir vues.

Guillaume LE VIEIL, né à Rouen, était fils et élève de Guillaume Le Vieil, dont j'ai parlé plus haut; il apprit à dessiner dans l'école de Jean Jouvenet. Il a peint à Rouen les vitres de l'abbaye de Saint-Ouen; à Paris, celles de l'église des Blancs-Manteaux, etc. Il eut un fils nommé Louis, qui peignit aussi avec succès.

Simon, de Nantes, peintre verrier, fut employé par Guillaume Le Vieil pour suivre ses travaux.

Langlois, né à Paris, aussi élève de Le Vieil, fut très-peu employé par lui-même, et par cela même est très-peu connu.

Huvi, neveu et élève de Michu, ne fut pas aussi habile que son oncle; mais il eut une élève distinguée dans mademoiselle de Montigny, qui, sans une mort prématurée, aurait atteint le dernier degré de perfection.

Jean-François Don, peintre verrier très-distingué, a peint, en 1717 et 1718, la vie de la Vierge et celle de sainte Thérèse, dans le cloître des Carmes-Déchaussés à Paris. Dor laissa un fils, qui s'adonna plus à la restauration des vitraux qu'à leur exécution; c'est au successeur <sup>1</sup> de ce même Dor que j'ai confié la restauration des beaux vitraux renfermés dans ce Musée, et qui s'en acquitte avec succès,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Son nom est TAILLEUR; il demeure rue de Seine; et a épousé, en secondes noces, la veuve du dernier Don.

comme on peut en juger en les examinant.
Pierre Recnier, religieux Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, a peint pour plusieurs abbayes de son ordre des morceaux très-estimés; c'est le dernier peintre verrier connu.

Dès le septième siècle, les Français fournirent aux étrangers des peintres verriers, pour orner leurs habitations de vitres colorées. Le mauvais goût de dessin qui régnait alors, et l'ignorance absolue des belles formes de la nature, joints à l'extrême difficulté que la superstition opposait continuellement à l'étude des arts dépendans du dessin, arrêtèrent nécessairement les progrès de nos premiers peintres verriers. Peu instruits et mauvais dessinateurs, ils n'employèrent leurs belles couleurs que pour remplir de pitoyables contours tracés en grisaille, et dénués de formes, pour en former des sujets plus pitoyables encore, comme on peut en juger si l'on jette un coup d'œil sur les vitraux qui décorent, dans ce Musée, la salle du treizième siècle. Ce ne fut donc que dans les quatorzième, quinzième et seizième siècles, comme dans les autres arts dépendans du dessin, que la peinture sur verre prit des formes raisonnées, et qu'elle commença à réunir avec succès la science du chimiste à l'art du dessinateur; elle prit une si grande prépondérance dans nos contrées sur la peinture à l'huile, que nos voisins cherchèrent à rivaliser avec nous.

Les Hollandais, les Allemands et les Flamands qui connaissaient déjà l'art de colorer le verre, élevèrent des écoles qui fournirent en très-peu de temps des artistés verriers en état de se mesurer avec nos plus habiles peintres. Ce nouveau genre de décoration plut à un tel point, que les peintres sur verre furent employés, non seulement dans les palais et dans les temples, mais encore dans les habitations particulières, et chaque propriétaire voulut que les vitres de sa maison fussent ornées de peintures : la Hollande et l'Allemagne nous en montrent encore des exemples. Il est inutile de rappeler ici les services importans que ces deux nations ont rendus aux sciences et aux arts; il nous suffira, dans cette circonstance, de citer les noms des principaux artistes verriers qui s'y sont distingués à plusieurs époques, et d'indiquer les chefs-d'œuvres qui ornent leurs villes.

Jacques L'ALLEMAND, né à Ulm, en 1411, est le premier peintre verrier connu dans l'école allemande.

David Jorisz, né à Gand, suivant Moréri, fut un excellent peintre sur verre; mais il avait une imagination si exaltée qu'il avait la folie de se faire passer pour le vrai Messie, et prêchait publiquement une nouvelle doctrine: après avoir causé quelques troubles, par un certain nombre de partisans qu'il s'était faits, il fut obligé de s'enfuir; il passa à Bâle, sous le nom de Jean Van Brozk, où il mourut en 1556. Ce peintre fanatique a très-peu produit. On a de lui des dessins très-estimés.

Lucas, de Leyden, né en 1494, aussi bon peintre que graveur habile, passe pour avoir fait à Leyden de très-belles peintures sur verre; ce grand artiste mourut à trente-neuf ans.

AERT CLAESSOON, né à Leyden en 1498, s'acquit une grande réputation par son extrême facilité à composer; non seulement il pratiquait lui-même la peinture sur verre, mais il faisait aussi la plupart des dessins pour les autres peintres verriers de son temps.

Liévin, de Witte, a peint, à Gand, les vitres de l'église Saint-Jean; il excellait dans l'architecture et dans la perspective.

CHARLES, d'Ypres, passe pour avoir fait les dessins des vitres qui ornent les églises de Gand.

Jacques de Vriendt, frère du fameux Franc Floris, surnommé le Raphaël des Flamands, a peint pour l'église cathédrale d'Anvers la Nativité de Christ, et pour l'église de Sainte-Gudule, à Bruxelles, un Jugement dernier, que l'on considère comme. deux chefs-d'œuvres. Vers le même temps parut à Gand Rociers, peintre hollandais, qui peignit dans la même église les quatre principales vitres de la chapelle du Saint-Sacrement, qui lui furent commandées par Jean III, roi de Portugal; Marie, reine de Hongrie; François Ier, roi de France, et Ferdinand, frère de l'empereur Charles-Quinta Ces vitres sont de beaucoup supérieures à celles de Jacques de Vriendt.

Les vitres peintes de Saint-Jean de Gouda sont très-célèbres; Dirch et Wouter Crabbettie, frères, peintres hollandais du premier ordre, s'y distinguèrent d'une manière remarquable; une explication détaillée et particulière de ces vitres, dont le nombre se monte à quarante-quatre, plus belles les unes que les autres, fut imprimée à Gouda par ordre du gouvernement. Cette description fait mention d'un autre peintre célèbre, nommé Dirk Van Zyl, né à Utrecht, qui peignit dans la même église cinq vitres d'après les dessins de Lambert

Van Noord Van Amersfoort, grand dessinateur.

La Hollande compte encore un très-habile peintre sur verre parmi ceux que je viens de citer: Jean Van Kuyck, brûlé vif le 28 mars 1572, pour cause de religion; avant de mourir il peignit un Jugement de Salomon qui excita l'admiration générale.

Marc Willems, né à Malines en 1527, se fit une grande réputation dans cette ville par l'extrême facilité qu'il mettait à composer des dessins pour tous les genres de travaux; il fit un grand nombre de cartons pour des vitraux et des tapisseries que l'on admire encore aujourd'hui.

Marc Guerards, né à Bruges, peignait l'histoire, l'architecture, le paysage, et gravait à l'eau-forte; il fournit beaucoup de dessins coloriés, ou enluminés, suivant M. Descamps, pour les peintres verriers de son temps. Il paraît certain qu'il ne pratiquait pas la peinture sur verre, mais qu'il faisait exécuter des vitraux sous ses yeux. Ce trait de l'auteur nous fait pressentir qu'outre les dessinateurs peintres verriers qui pratiquaient cet art par eux-mêmes, il y avait aussi des manufactures de vitraux où l'on employait des ouvriers qui exécutaient

fort bien les dessins des autres, et qui ne pouvaient rien faire de leur invention et sans un patron ou modèle.

Suivant M. Descamps, les chroniques de Gouda, les descriptions de Harlem et de Delft, font mention de deux peintres sur verre trèscélèbres, Willem Tuisour et Cornelis Isbrantsz Kuffens, qui s'associèrent, et qui furent aussi employés à l'exécution des vitres de Gouda. Il cite notamment un superbe vitrage représentant la Prise de Damiette, en 1219, par Guillaume, fils de Florent de Harlem, qui marcha à la tête des seigneurs croisés, sous l'empire de Frédéric Ior. Thibout peignit ce vitrage par ordre des bourgmestres de Harlem. Cornelis Kuffens en fit un autre par ordre des bourgmestres d'Amsterdam, qui en firent présent à l'église. Ces morceaux précieux, extrêmement admirés des connaisseurs, se gravent dans ce moment en grand format. Ces deux artistes, amis, peignirent sur les vitres de la grande église de Leyde, tous les portraits en pied des comtes de Hollande. Thibout mourut en 1599, Cornelis Kuffens en 1618. Laurent Van Cool peignit, vers le même temps, sur les vitres de la chapelle du conseil de Delft les portraits en pied de plusieurs personnages célèbres qu'il a représentés armés de pied en cap. Cette précieuse collection a été gravée en France sous le nom de Laurent le vitrier.

Henri Goltzius, né en février 1558, dans le bourg de Mulbrach en Allemagne, s'acquit une très-grande réputation dans l'art de peindre sur verre. Il eut pour élève son fils, Jacques Mathan DE GHEYN, et Pierre DE JODE, d'Anvers. Goltzius entreprit la gravure; il y devint très-habile, et sit d'excellens graveurs de ses élèves. Il mourat à Harlem en 1617. Jacques de Gheyn, né à Anvers en 1565, dont nous venons de parler, peignait non seulement sur verre, mais encore à la gouache, en détrempe et à l'huile. Jacques, son fils, après la mort de son père, quitta la peinture sur verre pour s'adonner entièrement à la gravure, qu'il préférait, et qu'il avait étudiée sous son père.

Jacques Lenards, d'Amsterdam, peintre verrier, est cité pour l'art de peindre et de dessiner le nu; il était élève de Guérards Pieterz et de Cornelis Cornelissen. En 1566, des opinions religieuses ou politiques firent supprimer, dans l'église Saint-Jear de Gouda, plusieurs vitres peintes qui représe, taient des sujets qui contrariaient les nouvelles opinions du gouvernement. Ces peintures anciennes furent remplacées par d'autres plus convena-

## 60. PEINTURE SUR VERRE.

bles à la position de la Hollande; elles furent exécutées, sur les dessins de Joachim VYTEN-WAEL, par Adrien de VRYE.

Van Dyck, père du célèbre Antoine Van Dyck, si connu dans les arts, habitait Bois-le-Duc, où il exerçait avec distinction la peinture sur verre. Claës Janse, Cornelis Clock, Abraham Van Diepenbeke, et Gérard Hoët, peintres hollandais, florissaient dans le siècle dernier. Nous ne finirions pas, si nous voulions donner une nomenclature exacte des peintres hollandais, flamands et allemands qui se sont distingués dans l'art de peindre sur verre, et dont l'histoire s'est plu à tracer les noms dans ses volumes; nous nous arrêterons à cette courte analyse, et nous nous appliquerons ce passage de Boileau:

Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant, L'esprit rassasié le rejette à l'instant.

(Art Poétique, ch. Ier.)

## DESCRIPTION

DES

## VITRAUX EXPOSÉS DANS CE MUSÉE.

## SALLES DES XIIIº ET XIVº SIÈCLES.

Les vitraux qui ornent les croisées de la salle du treizième siècle nous montrent parfaitement l'origine de la peinture sur verre : les couleurs en sont vives, mais distribuées sans goût; l'ordonnance des sujets qu'ils représentent est bizarre, et le dessin excessivement mauvais; les costumes cependant sont exacts. La fabrication de ces tableaux est fort simple, et ressemble assez à celle des peintures monochromates, c'est-à-dire, qu'elle est plate et sans effet; le trait est formé sur un fond uni, accompagné seulement de quelques hachures, pour donner un peu de relief au sujet. Ces vitraux cependant prennent un caractère d'intérêt dans ce Musée, puisqu'ils nous montrent le premier échelon de cet art, que nous allons suivre chronologiquement. Ils ont été exécutés en 1230 environ, par les ordres de Louis IX, pour le réfectoire de l'abbaye Saint-Germaindes-Prés, qu'il avait fait bâtir par Pierre Montreau, son architecte particulier. (Voyez, dans cet ouvrage, tome premier, pages 35 et 193.)

La croisée placée à la droite de cette salle est divisée en trois sujets : dans le haut on voit la reine Blanche debout, tenant une coupe, et faisant préparer le breuvage qu'elle doit contenir; plus bas, on voit deux religieux venant visiter le chef de leur ordre; le dernier représente Louis IX assis sur son trône, donnant audience à un guerrier qui est suivi d'un évêque.

La croisée suivante, placée dans le milieu de la salle, est également divisée en trois sujets: elle nous fait voir, dans le haut, la reine sortant de son palais, et donnant des ordres pour la distribution de ses aumônes; on voit, dans les deux sujets du bas, des pauvres, des estropiés, et des malheureux qui reçoivent les bienfaits de la reine.

On voit, dans la troisième croisée, placée à gauche, la prise d'un fort, divisée en deux sujets, et au-dessous deux religieux représentés debout, et portant chacun un livre.

Les six croisées qui décorent la salle du quatorzième siècle montrent des progrès sensibles dans l'art de peindre sur verre : déjà les traits sont plus nets, et les sujets moins

• • • • • • • • . . • . • •

Pago 63. Peinture sur verre du XIIIeme Siecle.

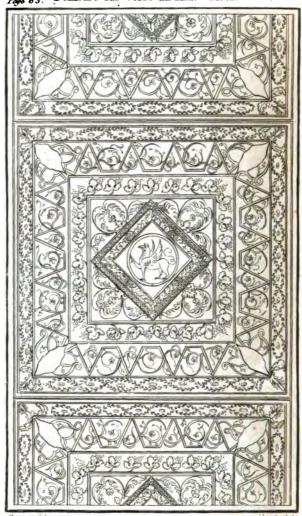

Arabesques de l'Abbaye de St Denis.

Peinture sur verre du XIII Siecle

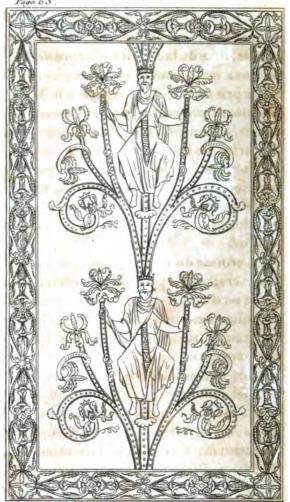

Arabesque de l'Abbaye de S'Denis.

confus. Le premier vitrail, placé à la droite de la salle, date de la fin du treizième siècle; les tableaux qui le composent, au nombre de six sujets pris dans le Martyrologe et le Nouveau Testament, présentent encore de la confusion; leur exécution diffère peude ceux dont je viens de parler. Je l'ai placé dans cette salle pour faciliter aux artistes et aux amateurs la comparaison d'une pièce de la fin du treizième siècle avec celle faite dans le commencement de celui-ci, et suivre ainsi le chaînon chronologique.

La croisée du milieu représente un grand dessin arabesque, peint de plusieurs couleurs, divisé en six parties parfaitement semblables, au milieu desquelles on voit un griffon assez bien rendu, ainsi que l'on peut en juger dans la gravure.

Dans le troisième vitrail, on voit le Père Éternel assis sur l'arbre de vie, répété plusieurs fois dans la même attitude; et, dans le bas, on voit deux sujets, de forme ronde, représentant, d'un côté, la Trinité, et de l'autre Dieu le Père environné des sept planètes, et ayant à ses côtés son fils et la Vierge.

Les trois autres croisées qui décorent la salle du quatorzième siècle, sont aussi ornées de sujets de dévotion : ce qu'il y a de plus remarquable dans les tableaux dont je parle, ce sont leurs couronnemens de formes ogives, remplies de verres qui présentent l'éclat le plus vif; ces ogives, remplies de verres excessivement variés par leurs formes, et divisés soit en rond, en ovale ou en lozange, présentent à l'œil l'effet le plus piquant; elles ressemblent, par l'exacte symétrie qui compose leur ensemble, à une mosaïque brillante, ou à un parterre émaillé des plus belles fleurs.

Ces belles croisées, que j'ai fait restaurer et remonter à neuf, ornaient l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé Suger mit la plus grande somptuosité dans la décoration de son église; et si l'on consulte l'histoire latine et manuscrite de son gouvernement, on y trouvera au long le détail des dépenses qu'il fit pour l'abbaye de Saint-Denis, et la recherche qu'il mit pour l'exécution des vitraux dont nous parlons. Il y est dit <sup>1</sup> « qu'il avait recherché avec beaucoup de soin des faiseurs de vitres et des compositeurs de verre de matières très-exquises, à savoir, de saphirs en très-grande abondance, qu'ils ont pulvérisés et fondus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je rapporte ici la traduction du passage concernant les vitraux, qui a été faite par D. Doublet, religieux de la même abbaye.

parmi le verre, pour lui donner la couleur d'azur; ce qui le ravissait véritablement en admiration: qu'il avait fait venir, à cet effet, des nations étrangères les plus subtils et les plus exquis maîtres, pour en faire les vitres peintes depuis la chapelle de la Sainte-Vierge, dans le chevet, jusqu'à celles qui sont audessus de la principale porte d'entrée de l'église. Que la dévotion, lorsqu'il faisait faire ces vitres, était si grande, tant des grands que des petits, qu'il trouvait l'argent en telle abondance dans les troncs, qu'il y en avait quasi assez pour payer les ouvriers au bout de chaque semaine. Il ajoute qu'il avait établi à la tête de cet ouvrage un maître de l'art très-expert, et des religieux pour avoir l'œil sur la besogne, prendre garde sur les ouvriers, et leur fournir en temps et saison tout ce qui leur était nécessaire; lesquelles vitres lui ont beaucoup coûté, pour l'excellence et rareté des matières dont elles sont composées. » Undè quia magni constant magnifico opere sumptuque profuso vitri vestiti et saphirorum materiæ, tuitioni et refectioniearumministerialemmagistrum.... constituimus, qui... etiam admirandarum vitrearum operarios et materiam saphirorum locupletem administrabit.

Nous sommes loin de croire que Suger n'a pas donné les saphirs dont il parle ici; mais nous pensons que, dans cette circonstance, il a été la dupe des ouvriers qui ont travaillé aux vitraux qu'il a fait faire pour clorre les croisées de l'abbaye de Saint-Denis, 1º parce que le saphir n'est point fusible au feu; 20 parce qu'il ne peut entrer dans la composition du verre, et que, dans le cas où il aurait cette propriété, il ne conserverait pas sa couleur, et pourrait encore moins la communiquer. Nous en appelons à nos célèbres chimistes pour confirmer notre opinion sur ce que vient d'avancer l'abbé Suger lui-même; et nous n'avons cité le passage de son mémoire, que pour démentir un fait qui pourrait se répéter, et servir la cupidité des peintres verriers qui vondraient en abuser.

J'ai également recueilli de l'église de Saint-Denis plusieurs vitraux faits du temps de Suger, notamment ceux de l'ancienne chapelle de la Vierge, située dans le chevet de l'église. Dans un des vitraux, que digne abbé est représenté comme couché, ayant sa crosse auprès de lui, et au-dessous cette inscription, peinte aussi sur verre : Sugerius Abbas. C'est un hommage que les verriers devaient à Suger, en reconnaissance des saphirs qu'ils avaient reçus de lui.

## SALLE DU XV. SIÈCLE.

CE fut à cette époque que l'on commença à introduire l'art du clair-obscur dans les peintures sur verre. Les peintres verriers s'appliquèrent à exécuter leurs tableaux d'après les cartons des grands maîtres, et ils parvinrent par un travail raisonné à produire des chefs-d'œuvres. On ne sera pas étonné, cependant, de retrouver dans cette salle des sujets qui se ressentent encore du mauvais goût du siècle précédent. Les productions des arts qui paraissent dans le commencement de chaque siècle se ressentent toujours de l'état de perfection ou de barbarie dans lequel le siècle précédent les a laissées. Les arts dépendans du dessin éprouvent nécessairement plusieurs révolutions dans le cours d'un siècle, suivant les influences plus ou moins heureuses qui les poussent vers la perfection ou qui les entraînent vers la décadence.

La première croisée à droite est divisée en deux parties; on voit d'un côté un tableau dont les couleurs sont belles et les airs dé tête vrais, représentant Noé sortant de l'arche. La composition de ce tableau, qui ornait le cloître des Bons-Hommes de Passy, se ressent encore du goût gothique. La suivante, dont

les couleurs sont éclatantes et vigoureusement articulées, est divisée en deux sujets: dans l'un on voit saint Charles Boromée debout, en habit de cardinal, et dans l'autre, saint Jacques, aux pieds desquels les donateurs sont représentés à genoux. <sup>1</sup> Ces vitraux sont d'un beau dessin et d'une très-belle exécution.

La troisième croisée, ornée d'un vitrage bien dessiné, et d'une exécution fine et soignée, présente un intérêt particulier, comme monument de la bonhomie de nos aïeux; le sujet est l'Annonciation: d'un côté on voit la Vierge à genoux, qui lit ses heures; de l'autre le beau Gabriel, <sup>2</sup> et, dans un coin de la chambre, le petit pigeon, <sup>3</sup> du bec duquel part un rayon pyramidal qui va droit à l'oreille de Marie, et dans lequel est un embryon fort bien dessiné. Ce qui est remar-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces peintures sont tirées de la chapelle de l'ancien collége de Picardie, rue du Fouarre à Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne dis rien de trop, car la tête de cet archange est du plus beau caractère et du dessin le plus correct.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ici le pigeon manque; il a été cassé dans l'église même de Saint-Leu, où était ce vitrail, par le bout d'une échelle dont il fut frappé: sitôt que je pourrai m'en procurer un de la même époque et dans la position convenable, je le restituerai.

quable, c'est qu'il tient une croix à la main. Cette composition s'accorde parfaitement avec une prose qui se trouve dans les livres gothiques:

> Gaude, Virgo, Mater Christi, Quæ per aurem concepisti.

Je citerai aussi l'épigramme suivante:

Sitôt qu'eut parlé Gabriel, La Vierge conçut l'Éternel Par une divine merveille. L'archange ainsi le lui prédit: Et de là, peut-être, a-t-on dit Faire des ensans par l'oreille.

Le poète La Monnoye, dans ses Noëls bourguignons, n'a pas oublié de citer Marie qui conçoit par l'oreille:

Couplet d'un Noël bourguignon qui commence par ces mots: Einjor laihau.

L'ainge echevan ce prôpô, Mairie, étrainge merveille! An concevi po l'oraille Le fi de Dei tô d'un cô. Ses antraille fremissire Du Varbe au-dedans logé, Etdan troi moi quemancire Ai santi l'anfan rogé.

L'ange achevant ce propos,
Marie, étrange merveille!
En conçut par l'oreille
Le fils de Dieu tout d'un coup.
Ses entrailles frémirent
Du Verbe au-dedans logé,
Et dans trois mois commencèrent
A sentir l'enfant remuer.

Ce tableau naif nous en rappelle un autre. du même genre et du même temps, que l'on voyait dans la chapelle de Sainte-Marie Egyptienne, vulgairement connue sous le nom de la Jussienne, au coin de la rue Montmartre. Sur un des vitraux de cette chapelle était représenté; ainsi que nous l'avons dit plus haut, un trait assez piquant de la vie de cette sainte : c'est le moment où elle se prostitue à un batelier pour payer son passage, certain jour qu'elle allait rendre visite au père Zozime pour communier de sa main; dette qu'elle ne pouvait acquitter autrement, vu sa grande pauvreté. Elle était représentée sur le pont du bateau, troussée jusqu'aux genoux devant le batelier, avec ces mots au-dessous:

Comment la sainte offrit son beau corps Au batelier, pour son passage.

Cette attitude était exacte, et l'expression de sa physionomie était celle de la douleur; ce qui exprimait très-bien la contrainte où se trouvait la sainte, et sa facheuse situation. Ce trait nous confirme la simplicité des mœurs de ce temps, et se rapporte parfaitement avec le Gaude, Virgo, Mater Christi, quæ per aurem concepisti, qui a sans doute autorisé Molière à mettre dans la bouche d'Arnolphe

les vers suivans, en parlant de son Agnès:

L'autre jour, pourrait-on se le persuader? Elle était fort en peine, et vint me demander Avec une innocence, à nulle autre pareille, Si les enfans qu'on fait, se faisaient par l'oreille.

Mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus chastes et bien plus éclairés: certains amateurs, très-chastes assurément, n'ontils pas proposé d'orner de feuilles de vignes les belles statues qui nous viennent d'Italie, pour couvrir ce que sainte Marie Egyptienne montrait avec tant d'ingénuité?... Quelle barbarie! retournons plutôt au quatorzième siècle.

Au-dessous de ce tableau on voit les portraits, à genoux et en pied, du roi Jean II, dit le Bon, et de Charles V, représentés, dans la même attitude, sur un fond rouge orné de dessins de forme losangée. Ces deux vitraux, faits du temps de Charles V, ornaient autrefois le chœur de l'église des Célestins de Paris; on lisait au bas, en caractères gothiques, ce qui suit, Le Roi Jehan. Le Roi Charles V. Ces deux inscriptions ont été perdues. Je ne suis pas éloigné de penser que ces deux vitraux sont de la main de Henri Mellein, à la faveur duquel les rois Charles V et Charles VII accordèrent au corps des peintres vitriers les priviléges suivans, mentionnés au Greffe de la Prévôté de Paris, du 12 août 1390. Priviléges donnés et octroyés aux peintres vitriers, qui les déclarent francs, quittes et exempts de toutes tailles, aides, subsides, garde de ports, guet, arrière-guet, et autres subventions quelconques. Ces priviléges furent confirmés par Charles VII, à la sollicitation de Henri Mellein, peintre vitrier à Bourges. 1

Sauval nous apprend que Charles V avait affectionné particulièrement la peinture sur verre; que non seulement il en avait fait

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les lettres-patentes que Charles VII accorda, dans sa ville de Chinon, le 3 janvier 1430, aux peintres vitriers, à la requête de Henri Mellein, peintre sur verre à Bourges, confirmées par autres de Henri II, données à Saint-Germain-en-Laye le 6 juillet 1555, et de Charles IX, données à Melun au mois de septembre 1563, et les différentes sentences rendues en différentes élections du royaume, sur le vidimus d'icelles, pour faire jouir les peintres vitriers des priviléges à eux accordés par nos rois, nous ont été conservées dans la collection des statuts, ordonnances et réglemens de la communauté des maîtres de l'art de peinture, sculpture et gravure de la ville et faubourgs de Paris, imprimée avec permission, à Paris, chez Bouillerot, 1672. (LE VIEIL, peintre vitrier, dans son ouvrage intitulé: L'Art de la Peinture sur Verre.)

orner les églises de Paris et les chapelles de ses châteaux, mais qu'il en fit faire aussi pour orner les croisées de ses appartemens; que ce roi, dit-il, outre les six grands vitraux dont il avait décoré, en 1360, son église favorite des Célestins à Paris, et qui furent brisés en 1538, lors de l'explosion occasionnée par la chûte du tonnerre sur la tour de Bissy, qui était remplie de poudre à canon, en fit décorer toutes les fenêtres des chapelles et appartemens de ses maisons royales, et notamment celles du Louvre et de l'hôtel de Saint-Pol. Ces vitres étaient aussi hautes en couleurs que celles de la Sainte-Chapelle, pleines d'images de saints et de saintes, surmontés d'une espèce de dais et assis dans un trône; le tout exécuté d'après les dessins de Jean de Saint-Romain, fameux sculpteur de ce temps, que ce monarque employait, par préférence, à la décoration de ses palais. D'après ce que dit ici Sauval, je ne serais pas éloigné de penser que les statues en marbre de Charles V et de Jeanne de Bourbon sa femme, qui décorent le mausolée de ce prince, que l'on voit dans ce Musée, nº 60, salle du quatorzième siècle. ne soient de la main de Jean de Saint-Romain. Il dit encore que, outre ces images, quelquesunes des vitres des appartemens du roi, de la

reine, des enfans de France et des princes du sang royal, étaient rehaussées des armoiries de la personne qui les occupait, et que chacun de ces panneaux coûtait vingt-deux sous. <sup>1</sup>

La dernière croisée qui décore la salle du quinzième siècle nous fait voir deux sujets de la plus grande beauté pour la vivacité des couleurs; les bleus, les rouges et les violets, en sont admirables : le premier représente Louis IX, assis sur son trône, donnant au-

Voici ce que dit Le Vieil, dans son ouvrage, sur le prix de ces vitraux, dont parle Sauval : « Il est impossible d'apprécier au juste la valeur du pied de verre peint de douze pouces de superficie, par rapport à ces vitres peintes dont parle Sauval, qui n'en donne point de mesure fixe : il dit seulement ( tome II, page 20 de ses Antiquités de Paris ) que les croisées des appartemens du Louvre, où le roi logeait avec toute la famille royale, étaient très-petites. Quant au prix de chaque panneau, qu'il fait monter à vingt-deux sols, en réduisant notre livre de vingt sols à dix livres sept sols ou environ, et le sol à dix sols quatre deniers, chaque panneau reviendrait à onze livres huit deniers de notre argent. Ainsi les ouvrages étaient à très-bon compte dans un temps où l'argent était très-rare, l'affaiblissement des monnaies très-commun, leur valeur numéraire fort augmentée, le peuple très-pauvre, et le roi fort économe. »

. • • 1

Page 75 Peinture sur verre du XVene Siecle



Le mariage de la Vierge.

dience à un ambassadeur que l'on croit être un envoyé du Vieux de la Montagne.

Le second, dont on voit ici la gravure, représente le mariage de la Vierge. Richesse dans le ton de couleur, bel agencement dans les draperies, et caractères vrais dans les airs de têtes; voila ce que l'on peut remarquer dans ce tableau, qui a été exécuté sur les cartons d'Albert Durer, qui l'a gravé luimême au burin et en bois : tous deux viennent des Bons-Hommes de Passy.

Non seulement on comptait à Paris un nombre considérable de vitraux précieux de cette époque de l'art, mais nos provinces en possédaient aussi de la première beauté. Enguerand ou Angrand le Prince, né à Beauvais, parut avec succès; il fut chargé de peindre les vitres des églises de cette ville. Il se surpassa tellement dans celles qu'il exécuta dans l'église Saint-Étienne, que le cardinal de Janson, alors évêque de Beauvais, qui ne pouvait se lasser de les admirer, y conduisait, lui-même, les étrangers qui venaient le visiter. Angrand le Prince, dont on ignore l'époque de la naissance, mourut à Beauvais en 1530, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Rouen, avant la révolution, montrait une des plus belles collections de cette espèce de dessin coloré au

feu: on remarquait, entre autres, les vîtres de Saint-Godard, dont la vivacité du coloris était éblouissante; les rouges y étaient employés si adroitement, qu'ils produisaient l'effet le plus piquant. 1 Je me rappelle d'avoir vu, dans la même église, deux vitraux de la plus belle manière et du style le plus pur, que l'on disait avoir été exécutés d'après les dessins de Raphaël. Les vitres du cloître de l'abbaye de Saint-Vandrille, près Caudebec, et celles de Blosseville, en Caux, étaient fort admirées. A Provins, j'ai recueilli douze panneaux des vitres de l'église Saint-Ayoult, réprésentant des sujets de l'Ancien Testament, peints en grisaille, et relevés de jaune dans certaines parties. Ces tableaux, dont l'auteur est inconnu, sont d'un beau dessin, et montrent le plus grand caractère dans les têtes, et sur-tout dans les expressions. J'ai fait restaurer trois de ces beaux dessins, pour donner aux artistes et aux amateurs une idée des différentes manières de peindre sur verre qui se sont pratiquées en France dans le quinzième siècle.

Le beau rouge de ces vitres a donné lieu à un proverbe reçu. Lorsque l'on veut parler d'un vin riche en couleur, on dit : du vin couleur des vitres de Saint-Godard.

## SALLE DU XVIº SIÈCLE.

Le seizième siècle, comme nous l'avons déjà dit, vit éclore tous les talens à la fois. Les arts dépendans du dessin prirent un vol élevé sous la protection immédiate du plus illustre des princes, de l'ami des arts, de François Ier, dont le nom sera revéré tant qu'il existera des hommes instruits. La peinture sur verre, parée de toutes les perfections de l'art, parut alors comme un astre lumineux fait pour conduire dans la route du beau et du grand les artistes que la nature ménageait aux siècles qui devaient suivre; mais le goût de la nouveauté, la ridicule manie en France des innovations, éteignirent presqu'en naissant le flambeau qu'un roi bienfaisant avait allumé à force de soins. d'encouragemens, et en appelant auprès de sa personne les plus grands talens. Les arts en Italie se soutinrent dans la perfection pendant plus de trois siècles; les peintres allemands se ressentent encore des leçons d'Albert Durer; l'école flamande est restée constamment attachée aux principes des Rubens et des Van Dyck : dans le siècle dernier nos peintres et nos statuaires dédaignèrent les hommes les plus célèbres du siècle de François Ier; ils poussèrent même la turpitude jusqu'à dégrader les talens de Nicolas Poussin. Heureux les élèves de nos jours, si, guidés par des maîtres régénérateurs des arts, ils suivent avec docilité la doctrine de leur école! La, ils apprendront à découvrir dans les anciens maîtres les finesses de l'art et les traits sublimes de la perfection. Comme l'abeille tire le miel du calice des fleurs, de même ils iront étudier la magie de la peinture et les règles du dessin dans les riches trésors qu'un Génie surhumain, le Pacificateur de l'Europe, a déposés au centre de la capitale du premier Gouvernement. Un Général plus grand qu'Alexandre, l'égal de César, le successeur de Charlemagne, à la suite de ses nombreuses conquêtes, a mis sous nos yeux les plus beaux tableaux du monde; cet Apollon et cette Vénus devant lesquels la Grèce entière s'est agenouillée!... Élèves de David, de Regnault, de Vincent, de Pajou et de Julien, enflammez-vous à la vue de ces chefs-d'œuvres; prenez vos lyres, et chantez Bonaparte.

Parler des six vitraux qui décorent la salle du seizième siècle, c'est compter autant de chefs-d'œuvres. Les deux tableaux que l'on voit en entrant, à droite, sont composés et exécutés par le célèbre Jean Cousin: (dont j'ai parlé dans ce volume, page 21) outre la couleur forte etharmonieuse qui règne dans ces deux tableaux, on y remarque une composition riche et savante, un dessin pur, d'un grand caractère, et une exécution extrêmement soignée. On y voit des têtes d'un fini précieux, et digne du génie de Raphaël dont Jean Cousin s'était pénétré. Ces deux sujets sont pris dans l'Apocalypse, ouvrage obscur et impénétrable. Je rapporte ici le texte du poète Jean, pour mettre les artistes et les amateurs à même de juger du génie de Jean Cousin. Le premier sujet est tiré du chapitre IX, verset 13; il dit:

- « Alors le sixième ange sonna de la trom-« pette, et j'entendis une voix qui venait des « quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant « Dieu.
- « Laquelle dit au sixième ange, qui avait la « trompette : Délie les quatre anges qui sont « liés sur le grand fleuve de l'Euphrate.
- « Aussitôt furent déliés les quatre anges qui « étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois « et l'année, afin de tuer la troisième partie « des hommes.
- « Et le nombre de l'armée à cheval était de « deux cents millions; car j'en ouïs le nombre.
  - « Et je vis ainsi les chevaux dans ma vision;

« ceux qui étaient montés dessus avaient des « cuirasses de couleur de feu et d'hyacinthe « et de soufre; les têtes des chevaux étaient « comme des têtes de lions, et il sortait de leur « bouche du feu, de la fumée et du soufre.

« La troisième partie des hommes fut tuée « par ces trois choses; savoir: par le feu, par « la fumée, et par le soufre, qui sortaient de « leur bouche. »

Voici ce qui est écrit au bas du tableau :

Veit avssi les quatre anges desliez affin d'occire svivys de grande multitude d'anges d'armes montez sur chevaulx ayantz testes de lyons et par iceulx fut tue la tierce partie des hommes.

Voici le sujet du second, dont la composition imprime un sentiment profond; le peintre y paraît encore plus poète que le poète lui-même. La tête de l'homme tourmenté de la soif, qui tient un vase rempli d'eau sans oser en porter à ces lèvres, puisque cette eau empoisonnée doit lui donner la mort, est d'une expression sublime; la terreur est exprimée dans cette peinture avec la plus grande force.

Jean, Apocalypse, ch. VIII, v. 10, dit:

« Et le troisième ange sonna de la trompette, « et il tomba du ciel une grande étoile, ardente - - - - ··· <del>- - - -</del>

.

·



« comme un flambeau; et elle tomba sur « la troisième partie des fleuves et sur les « sources d'eau.

« Et le nom de cette étoile était Absynthe; « et la troisième partie des eaux fut changée « en absynthe; et elles firent mourir un grand « nombre d'hommes, parce qu'elles étaient « devenues amères. »

Voici ce qui est écrit au bas de ce tableau:

Le tiers ange ayant sonné sa trompette veit tomber de ciel vne grande estoille ardente comme eng flambeae et la tierce partie des fleeves et fontaines devindrent ameres comme aloyne par laquelle amerteme morrerent plesieers hommes.

Le tableau suivant, peint aussi par Jean Cousin, nous fait voir François Ier, vêtu de ses habits royaux, représenté à genoux et de grandeur naturelle. Je ne parlerai point de la beauté des draperies de ce portrait, mais j'engagerai les amateurs à examiner la vérité, la touche simple et le fini précieux qui concourent à la fois à bien rendre l'image de François Ier.

Toutes les croisées du château d'Anet étaient ornées de peintures en grisaille, représentant des sujets de la fable, exécutées dans le goût de celles que nous venons de décrire. Cette maison, le 10 mai 1683, passa à M. le duc de

Vendôme, qui les fit ôter et remplacer par des vitres blanches, pour obtenir plus de clarté; on ignore ce qu'elles sont devenues. « C'est une tradition à Anet, dit Le Vieil, que le grand dauphin, qui connaissait les anciennes vitres de ce château, en faisait beaucoup de cas, et, dans cette occasion, reprocha a M. de Vendôme son peu de goût, d'avoir fait détruire d'aussi belles choses. Au surplus, celles de la chapelle de ce magnifique château, que Henri II sit bâtir pour Diane de Poitiers, sa favorite, sont très-estimées: elles ne sont pas rehaussées par l'éclat des couleurs, mais de simple grisaille. Les sujets y sont rendus avec beaucoup d'expression. On dirait que les figures sortent du verre, et qu'elles ont été tracées avec de l'argent fluide, tant l'exécution en est légère. On distingue sur - tout le premier vitrage, qui représente Moïse levant les mains au ciel, pendant le combat des Israélites. (Voyez, dans ce Musée, la chambre sépulcrale de François Ier, la première croisée à gauche.) On ne sait rien de particulier sur les auteurs de ces admirables vitres, qui furent faites et peintes de cette manière par les ordres de Philibert de Lorme, qui conduisait la construction de ce château en qualité d'architecte. »

Ensuite vient un tableau dont les couléurs

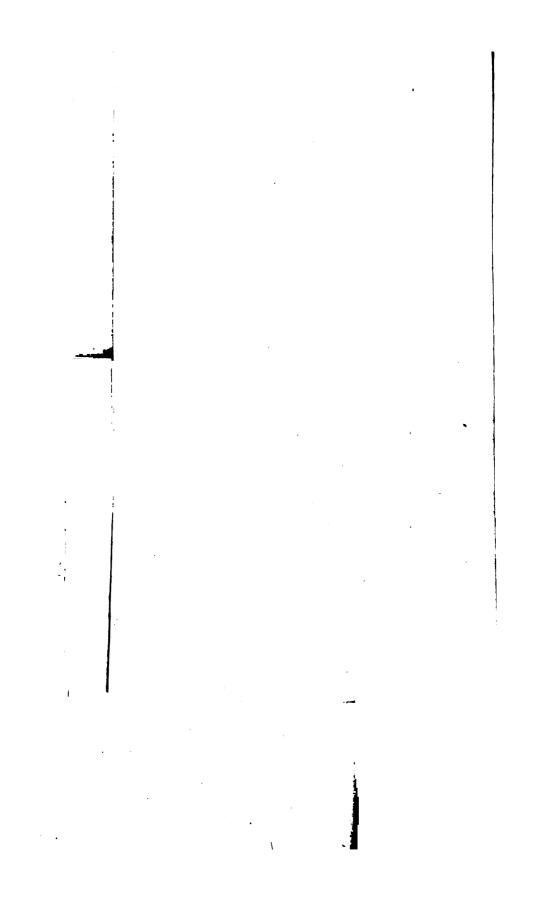

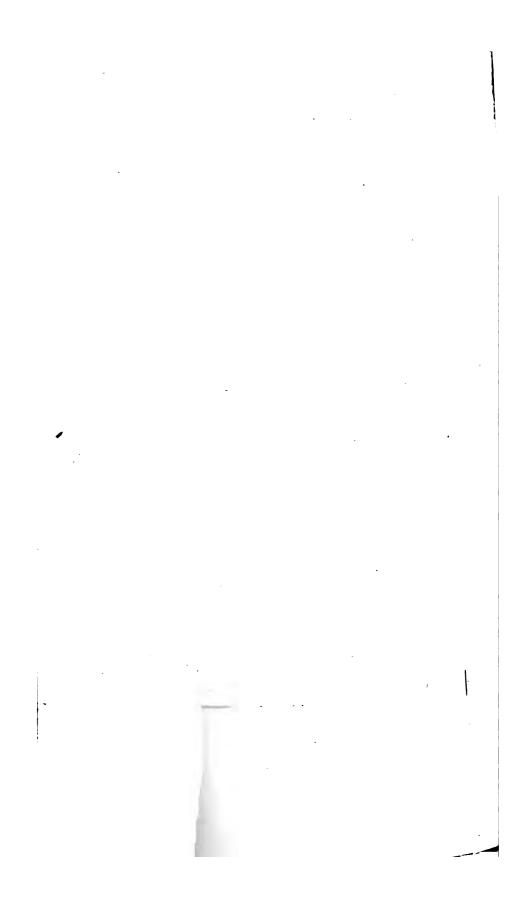

riches, brillantes et recherchées, attirent tous les regards; il représente Jésus que l'on couronne d'épines. Ce qu'il y a de remarquable dans cette peinture, exécutée en France sur les cartons d'Albert Durer, c'est la variété des expressions, et les oppositions frappantes des airs de tête et des attitudes. La tête de Jésus est belle, sage, et d'une expression douce: le calme est dans son ame, tandis que ses bourreaux font des contorsions pour le tourmenter; leurs figures sont ignobles. A ces traits frappans, à ces oppositions heureuses enfantées par le génie, qui ne reconnaîtra pas Albert Durer? Ce tableau, provenant de l'église du Temple, de Paris, (voyez dans ce volume, page 16) se trouve gravé par Albert Durer, lui-même, à la suite de ses œuvres.

La croisée qui suit celle-ci est ornée de deux tableaux peints en grisaille, sur les dessins de Primatice, par Bernard Palissy, qui les fit pour la chapelle du château d'Ecouen; ils représentent la Circoncision et la Nativité de Jésus. Grace, finesse, airs, de tête charmans, draperies d'un goût exquis, voilà ce qui constitue ces peintures, dont l'exécution est parfaitement soignée. Je ne m'étendrai pas sur les talens de Bernard Palissy, dont j'ai eu occasion de parler dans le cours de cet

ouvrage. (Voyez, tome III, page 123, et dans ce volume, page 48.)

Les croisées supérieures de cette salle sont ornées d'arabesques que j'ai formées avec des débris de vitraux du même temps, ainsi que l'on peut le vérifier par les différentes dates qui s'y trouvent.

Description des Peintures sur Verre du seizième siècle, exposées dans la galerie de ce Musée.

On voit dans cette galerie les trente sujets de la fable de Cupidon et Psyché, d'après Raphaël, dont les gravures et la description suivent celle-ci. Quatre grisailles, représentant des arabesques de la plus riche composition, et de la plus belle exécution, provenant aussi du château d'Ecouen; deux sont chargées des armes de la maison de Montmorency, une autre du chiffre de Diane de Poitiers, entouré d'une couronne de fruits de la plus grande délicatesse, avec cette devise: Donec impleat orbem. Dans le milieu du quatrième panneau, on voit un porc-épic couronné. Viennent ensuite deux grisailles claires exécutées par Jean Cousin, pour Diane de Poitiers, dont j'ai donné la description ci-dessus, et plus détaillée, pages 24 et 25. On trouve, mêmes pages, la

description des deux croisées qui décorent la chambre sépulcrale de François Ier, exécutées aussi par Jean Cousin.

Les deux arcades suivantes sont ornées de deux tableaux dans lesquels on voit le connétable Anne de Montmorency <sup>1</sup> au milieu de ses enfans représentés à genoux et de grandeur naturelle, avec leurs patrons posés debout derrière eux. Ces peintures, de la plus belle exécution, viennent de la chapelle d'Ecouen; on les attribue à Palissy.

A l'autre extrémité de la galerie, on voit deux grands vitraux, tirés des charniers de Saint-Étienne-du-Mont, représentant le Jugement dernier, et la Fin du Monde, exécutés par Nicolas Pinaigrier. Le premier, fait sur les cartons de Jean Cousin, montre de grandes perfections dans la magie des couleurs, de la propreté dans la manutention; mais une mollesse et une rondeur dans le dessin qui empêche de reconnaître le style de Jean Cousin. Cette négligence vient du peintre verrier, qui probablement était plus faible dans cette partie essentielle à l'art que dans celle qui constitue la fabrique. Ce peintre, dans l'autre sujet, qu'il a

<sup>.</sup> La tête du Connétable a été malheureusement perdue.

peint d'après Tempeste, <sup>1</sup> a employé toute la magie dont la peinture sur verre était susceptible: on y voit l'émail fréquemment employé pour obtenir des tons vigoureux et soutenus; aussi produit-il le plus grand effet. <sup>2</sup> Les personnages sont finement exécutés; les poissons, la mer, une girafe, et en général tous les animaux, y sont exécutés de main de maître. On peut considérer ces détails comme autant de chefs-d'œuvres.

« On doit mettre au rang des plus beaux vitraux des charniers de Saint-Etienne-du-Mont, celui du Jugement dernier, également distingué par le fini des figures et l'éclat du coloris; mais la délicatesse du travail, la beauté des émaux, leur industrieux emploi et leur réussite à la recuisson, brillent sur-tout dans

rence en 1555, mourut en 1630. Il sut élève de Jean della Strada, qui lui donna du goût pour peindre les animaux, genre dans lequel il se fit une réputation. Il fit aussi des tableaux d'histoire: son dessin est roide, sans goût, et un peu lourd; cependant on remarque de la fécondité dans ses compositions. Il s'adonna dans la suite à la gravure, et fit plusieurs estampes de batailles et de chasses de sa composition.

Pinaigrier passe pour être un de ceux, parmi les peintres verriers, qui ait employé l'émail avec le plus de succès dans ses peintures sur verre.

celui qui représente la Fin du Monde : la variété des objets qu'il renferme, telles que l'obscurité que laissent les astres qui tombent du firmament, la confusion des élémens, la frayeur de tout ce qui a vie dans l'air, sur la terre et au sein des eaux, qui touche au moment de sa destruction; hommes et femmes de tous états, animaux, poissons, oiseaux, bâtimens, monumens de toute espèce, fruits de la nature et de l'art, prêts à rentrer dans le néant, cette surprenante variété y est caractérisée avec une expression qui saisit le spectateur d'effroi à la vue de ces sujets de terreur, et d'admiration pour le travail de l'artiste qui a si bien peint et si heureusement colorié sur le verre tant de différens objets du plus menu détail. »

La suite précieuse des vitraux du seizième siècle, que j'ai réunie dans ce Musée, et dont nous venons de faire la description, n'est qu'un faible extrait de tous ceux que l'on aurait pu recueillir pour augmenter notre belle collection. Un nombre trop considérable de vitres peintes dans ce temps-là a été brisé ou vendu, <sup>1</sup>

Il y a environ deux ans qu'un étranger a acheté une église à Rouen, seulement pour avoir les vitraux dont elle était ornée; après les avoir fait démonter avec soin,

tant en province qu'à Paris; et, malgré le zèle que j'ai pu mettre à les rassembler, je n'ai pas toujours eu le pouvoir de retirer les monumens des châteaux ou des temples qui ont été démolis; notamment de l'église des Cordeliers où l'on voyait les portraits en pied de Christophe de Thou, de Jacques Auguste son fils, et ceux des rois Henri III et Henri IV, bienfaiteurs de ce monastère. Les vitres de Saint-André-des-Arcs, et celles de Saint-Victor devaient entrer aussi dans notre Muséum; heureusement qu'il s'est trouvé des amateurs qui ont pu les conserver en s'en rendant les propriétaires.

il les fit passer à Londres, et vendit ensuite l'église même avec bénéfice. Un vitrier de cette ville, nommé Le Vieil, descendant de celui qui est mentionné dans cet ouvrage, a acheté les vitres peintes en grisaille qui décoraient la chapelle de l'Hôtel-Dieu, que l'on dit avoir été faites et données par Guérard Louf, peintre et sculpteur allemand, qui vint s'établir à Rouen dans le commencement du seizième siècle, et qui vivait encore en 1580. Dans ces magnifiques vitraux, de la plus helle exécution, formant quarante tableaux que j'ai vus, on remarque des sujets pris dans la vie des solitaires; les fonds sont admirables, les détails extrêmement fins, et le clair-obscur y est observé avec une intelligence rare. Le propriétaire, qui les apporta l'année dernière à Paris, en voulut un prix si considérable, que je ne voulus point proposer au Ministre d'en faire l'acquisition pour le Musée : un étranger fut plus hardi, et les emporta.

## SALLE DU XVII SIÈCLE.

La peinture sur verre, portée au plus haut degré de perfection, tomba tout à coup dans la plus grande désuétude. Tout passe, tout change, et la vue continuelle des belles choses fatigue trop souvent celui qui en jouit. Malgré l'abandon presque total que l'on fit, dans le dix-septième siècle, de la peinture sur verre, et la négligence des décorateurs à l'employer dans les édifices publics, les peintres verriers produisirent néanmoins plusieurs chefs-d'œuvres remarquables, tant l'impulsion qui pousse un art vers sa perfection est forte lorsqu'elle est donnée par la puissance d'une étude suivie et raisonnée. Les peintures de Perrin, exécutées sur les dessins d'Eustache Le Sueur, et celles de Sempy, d'après Elye, quel'on voit dans cette Salle, servent de preuve à notre assertion. Le cygne touche-t-il au terme de sa vie, virtuose encore, il rassemble ses forces et charme son auditoire : de même ces belles productions, le dernier effort des peintres verriers du siècle brillant de Louis XIV, captivent l'admiration de ceux qui les examinent. Espérons qu'un Gouvernement ami des arts fera des efforts pour relever la peinture sur verre de l'oubli dans lequel elle est plongée; espérons qu'il

encouragera les artistes distingués qui ont montré des essais, et qui travaillent, non pas à retrouver ce que la majeure partie des gens du monde appelle le secret de la peinture sur verre, qu'elle croit perdu, mais à renouveler un art qui peut être utile aux artistes, et procurer des jouissances à la société.

On ne doit pas s'étonner si la peinture sur verre, qui a tant d'avantages aux yeux du peuple sur la peinture à l'huile, et qui présente tant d'éclat par la vivacité de ses couleurs, a long-temps passé pour un art magique qui, soi-disant, ne pouvait s'obtenir que par des secrets, dont les maîtres peintres verriers, qui les avaient reçus de maîtres plus anciens qu'eux, faisaient mystère pendant leur vie, et qu'ils ne communiquaient à leurs enfans ou à leurs élèves qu'au moment de la mort. Non seulement la peinture sur verre exige des connaissances chimiques, pour obtenir les couleurs qui lui sont propres; mais encore son exécution force le praticien de cet art à appeler la chimie à son secours pour la cuisson de ses pièces et la consection totale de ses tableaux. Tout le monde sait que dans les temps d'ignorance, et l'origine de la peinture sur verre remonte à ces temps-là, les arts et les sciences n'étaient pratiqués que par des religieux, des médecins, et en général par un très-petit nombre d'hommes; que le résultat de leurs recherches scientifiques, et notamment ce qui était ostensible et frappait fortement la vue, devait nécessairement étonner le peuple, pour lequel chaque ouvrage était un phénomène nouveau. Peu accoutumé à raisonner, ce même peuple, toujours ami du merveilleux, frappé de se qu'il voyait, ne pouvant se faire une idée de l'étude, trouva plus facile d'imaginer qu'il existait des secrets pour faire des tableaux, des livres, de la chimie, de la médecine, etc.; que ces secrets ne pouvaient être communiqués qu'à un petit nombre d'hommes dont le choix lui paraissait être, dans les uns, un effet de la grace divine, et, dans les autres, celui de la méchanceté du démon: il disait, ce même peuple, que celui-ci, voulant se faire des créatures et rivaliser avec la divinité, insinuait finement à certains hommes qu'il savait choisir, que s'ils voulaient s'abandonner entièrement à lui, ils obtiendraient, en retour, l'art de faire de l'or, des livres, de la chimie, ou des tableaux, suivant le goût de celui sur lequel il avait jeté les yeux. Ces extravagances des temps superstitieux, soutenues par des écrivains de ces temps-·la, et fidellement répétées par d'autres, se

sont tellement accréditées, que, de nos jours, le peuple croit encore au secret de la peinture sur verre. Voici ce que dit Le Vieil; qui écrivait en 1774, à l'occasion de Léonard Gontier qui a peint les belles vitres de l'Arquebuse à Troyes en Champagne : « Combien de productions, semblables à celles des frères Gontier, faute d'avoir été révélées ou rendues publiques, ont accéléré la ruine de certains arts! Nous osons même assurer que celui de la peinture sur verre n'a point eu d'autre cause physique de son oubli. Ces habiles peintres sur verre et en émail, qui se distinguèrent sous le règne de François Ier, contens de mériter les graces d'un souverain qui témoignait une singulière prédilection pour ces deux arts, et de l'emporter sur les autres artistes par l'excellence de leurs ouvrages, ne donnèrent à leurs élèves que d'un certain genre de couleurs, et se réservaient les plus belles et les plus précieuses; encore les leur donnaientils souvent toutes prêtes à être mises en œuvre. A l'égard du secret, ils le laissaient à leurs enfans ou héritiers en qui ils connaissaient les qualités requises pour le faire valoir, sinon il restait enseveli avec ces hommes rares, et se perdait pour leur propre famille. » D'après le paragraphe que je viens de citer, il paraît

que Le Vieil croyait aussi au secret de peindre sur verre. Cependant cet art, resté dans l'oubli, va se renouveler. Plusieurs de nos artistes modernes, qui, probablement sans le secours du démon, ont deviné les secrets des anciens peintres verriers, s'enoccupent sérieusement, et les essais que j'ai vus à la Manufacture de Sèvres, exécutés sous la direction du jeune Brongniart, chimiste distingué, qui les a présentés à l'Institut national, promettent les plus grands succès. Il y avait à Amsterdam, dans la vieille église, de très-beaux vitraux d'anciens maîtres, dont les noms ne nous sont pas parvenus, qui tombaient de vétusté, que l'on a fait copier exactement, il y a environ cinquante ans, par des maîtres modernes; les copies sont si exactes pour les couleurs, le dessin, et les caractères si semblables, que beaucoup de connaisseurs s'y méprennent. Les anciens vitraux ont été démontés avec soin. et sont encore conservés dans des caisses. Cette note intéressante m'a été communiquée par M.lebaron Van Hoorn, riche Hollandais, membre de plusieurs académies et amateur des arts, qui possède à Paris un des plus riches cabinets de l'Europe. Il dit aussi que l'on est dans l'usage à Amsterdam d'attacher aux croisées de l'une des églises de cette ville, les armes peintes sur

verre de chaque bourgmestre appelé à cette fonction honorable. Cet usage s'est pratiqué dans cette ville jusqu'aux premières époques de la révolution; ce qui prouve évidemment que la peinture sur verre n'a point éprouvé d'interruption en Hollande. Honneur soit rendu au Ministre Chaptal, qui a pourvu aux besoins de jeunes infortunés, privés par la nature de deux sens essentiellement utiles, (les sourds et muets) et leur a donné un état, en établissant une école de mosaïque, où déjà ils fabriquent des morceaux précieux! Une école de peinture sur verre, créée à l'instar de celle élevée par le Ministre, formerait un établissement digne de sa philantropie et de son amour pour les arts. Le moment paraît favorable; le genre de décoration pratiqué aujourd'hui dans nos intérieurs, semble permettre l'introduction sur les vitres de certains ornemens, et je pense que des bordures arabesques bien dessinées et bien dirigées autour des croisées de nos appartemens, les embelliraient en les rendant plus agréables. Une fois ce nouveau genre de vitrage adopté par des personnes de marque, le succès de notre établissement est certain. Cette école alors devient naturellement créatrice de ce genre de peinture, qui paraîtra



Peint par Perrin d'après Eustache le Saeur.

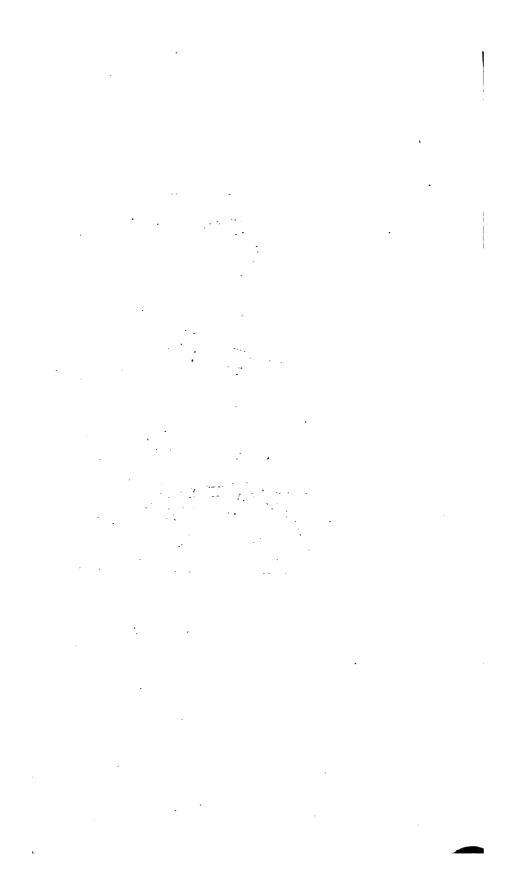



Peirt par Perrin d'après Bustushe le Sueur.

nouveau, sur-tout si l'on abandonne la manière gothique des artistes anciens, et si
l'on supprime ce mode désagréable à l'œil,
qui tenait au peu de moyens d'exécution
que les ouvriers avaient dans les temps passés, de réunir les morceaux de verre qui concourent à l'ensemble de leur tableau par des
lames de plomb. Cette école, dis-je, obtiendra
des succès, si, docide aux leçons de nos célèbres artistes, elle dirige les travaux des élèves
sur des dessins d'un style puret d'un bon goût.

En entrant dans la salle du dix-septième siècle, les peintures sur verre qui frappent la vue sont les belles compositions d'Eustache Le Sueur, peintes en grisailles par François Perrin, représentant le jugement et le supplice des saints Gervais et Protais. Nommer le célèbre Le Sueur, c'est faire la description des chefs-d'œuvres qui sont sortis de ses pinceaux : composition noble, grande et bien entendue; dessin correct, élégant; expressions senties, vigoureuses; sans grimaces; attitudes simples et naturelles; voilà ce qui constitue les deux dessins de Le Sueur, dont je donne ici les gravures. Viennent ensuite trois tableaux arabesques, ornés chacun d'un petit sujet d'histoire; ceux qui ornent les deux principaux sont relatifs à la vie de saint Gervais : grace,

finesse, tout est réuni dans ces deux espèces de camées, que l'on prendrait pour des productions de Raphaël. Les figures du troisième, dans une proportion plus grande, représentent la fuite de la Vierge en Égypte. Ces belles peintures ornaient une petite chapelle obscure située, à gauche, dans l'église paroissiale de Saint-Gervais à Paris.

Les tableaux suivans, émaillés en grande partie, sont de Sempy et Michu, qui les ont exécutés d'après les cartons d'Élye ou Mathieu Elyas, 1 peintre flamand; ils représentent des sujets pris dans la vie de Dom Jean de la Barrière, qui se fit religieux, après avoir servi en qualité de Pandoure. Le premier de ceux que j'ai placés dans cette salle représente le saint abbé tenant chapitre; il est placé à la tête de plusieurs religieux feuillans dont il se fit le réformateur. Le second nous fait voir l'intérieur d'un temple dans lequel on fait une procession. Le troisième, l'arrestation du saint abbé, poursuivi par ordre d'Henri III. Et le quatrième, Dom Jean de la Barrière, accompagnant Henri IV. On voit Henri IV à cheval,

Mathieu Elyas ou Élye, peintre, est né au village de Péenne, près Cassel en Flandre, en 1658; il mourut à Dunkerque en 1741. Il fut élève de Corbéen, de Dunkerque, qui y peignait l'histoire et le paysage avec succès.

Page 96. Pemture sur verre du XVIII Siede.



Lewar del

Occupt Josep

. . •



Lenow dol



· :

.

•

.



.



Lenit del

بي لم

.





• -



. • .



•

•

•



. . • . 





Psyché servie par des personnages invisibles, est introduite dans une salle de bain de la plus riche ordonnance.

Ceroir del

i · -. 



Se noir be

. , 

accompagné d'un moine, faisant son entrée dans une ville fermée de tours et d'un pontlevis; les échevins de cette ville sont représentés à genoux, lui offrant les clefs dans un plat. On trouve dans les chroniques du temps que, lorsque Henri fit son entrée dans la ville de Poissy, il était accompagné de Dom Jean de la Barrière. Le site représenté par le peintre nous paraît conforme à l'entrée que présente encore la ville de Poissy.

Les dix tableaux de la même grandeur, et de la main de ces deux artistes, que l'on voit dans les galeries de ce Musée, font suite à ceux que je viens de décrire. Ces peintures méritent peu d'éloges sous le rapport des qualités qui constituent l'art du dessinateur: le dessin estlourd, les expressions froides et sans caractère; mais l'art du peintre verrier mérite d'être remarqué. Les couleurs sont bien fondues, vigoureuses. et le clair-obscur parfaitement entendu. « Benoît Michu soutenait alors dans Paris la réputation d'habile peintre sur verre, par le travail le plus assidu : je n'ai pu découvrir le lieu ni le temps de sa naissance; on croit néanmoins qu'il était Parisien, fils et élève d'un Flamand, peintre sur verre. Ce que j'en sais de plus certain, c'est qu'il fut reçu, en 1677, maître vitrier peintre sur verre, à Paris, où il tenait

une boutique de vitrerie, et qu'il est mort, dans un âge fort avancé, en 1730. » Le Vieil parle d'un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, nommé Pierre Regnier, qui passait pour avoir un certain talent dans la peinture sur verre; il s'était formé de lui-même, d'après les vitraux de l'abbaye de Saint-Denis, dont il était frère convers. Il s'appliqua particulièrement à la restauration des anciens vitraux qui décoraient les églises de son ordre, et à imiter la manière de chaque maître. Cet artiste, qui dessinait passablement, enchaîné par l'observance des règles de la maison, n'a jamais rien produit de lui-même; il mourut en avril 1766.

# PSYCHÉ ET CUPIDON.

De tous les vitraux que renferme le Musée des Monumens Français, ceux qui représentent les amours de Psyché et de Cupidon, exécutés sur les dessins de Raphaël, offrent sans doute la suite la plus précieuse du Musée, et celle sur laquelle le critique aura le moins à s'exercer. La réputation colossale du premier peintre du monde est assez accréditée pour fixer d'une manière certaine l'attention des amateurs sur les gravures des chefs-d'œuvres qui forment la principale partie de cet ouvrage. Nous ne les offrons ici que comme une traduction fidelle des vitraux qui ornaient la belle galerie du château d'Ecouen, qui furent exécutés en 1541 et 1542, suivant les dates dont ils sont chargés, d'après les dessins de l'immortel Raphaël, par le célèbre chimiste Palissy, qui joignait à ses rares talens et à ses hautes connaissances l'art de peindre sur verre. Cependant nous n'osons pas affirmer que les vitraux dont nous parlons soient sortis de son pinceau; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il dit lui-même, dans ses ouvrages, qu'il a peint des vitres sur les dessins de

Raphaël, pour le château d'Ecouen. M'étant chargé de la majeure partie des dessins, j'ai cherché à être plus exact dans mes copies, que rédacteur des originaux, qui présentent beaucoup d'incorrections occasionnées, autant par la fusion du verre à la cuisson, qui a souvent diminué la pureté du trait, que par la mal-adresse de mauvais restaurateurs. Enfin, secondé par les talens des citoyens Guyot et Bureau, graveurs et dessinateurs, nous espérons fixer encore l'attention des amis des arts, après les gravures que le célèbre Marc-Antoine 1 a faites de cette collection précieuse. Nous observons aussi que nos gravures présentent un nouvel intérêt, en ce que les sujets, particulièrement composés pour des places données, sont divisés autrement que ceux de Marc-Antoine; qu'ils présentent des chan-

<sup>\*</sup> Marc-Antoine Raimondi est né à Florence; il sut élève de François Francia, et devint en peu de temps très-habile dans le dessin. La vue des gravures d'Albert Durer lui donna du goût pour cet art; il s'y livra entièrement, et n'eut point d'autre maître que les productions du peintre allemand, qu'il imitait au point de tromper les yeux les plus exercés. Cependant, s'étant formé une manière à lui, il s'attacha particulièrement à graver les productions de Raphael, qu'il rendit avec une grande précision.

gemens considérables dans les fonds, et des variantes heureuses: ce qui nous autorise à croire que Raphaël a composé sur ce sujet des dessins doubles et particuliers pour le connétable Anne de Montmorency. Nous sommes d'autant plus fondés à penser ce que nous avançons, que nous trouvons dans la belle collection de ces vitraux, cinq compositions entièrement neuves qui portent bien le caractère du génie et du dessin de Raphaël, et qui ne se trouvent point dans la suite connue de Marc-Antoine; de manière que nous les publions pour la première fois.

La fable de Psyché et Cupidon, tirée de l'Ane d'Or d'Apulée, est assez connue; nous nous dispenserons de rappeler ici tout ce qui a été imprimé sur ce sujet dans les différentes traductions qui ont successivement paru pendant les deux siècles qui se sont écoulés depuis l'exécution des peintures de Raphaël. Nous osons encore moins offrir au public une nouvelle traduction de ce charmant ouvrage, après celle que vient de publier le citoyen Delaunay, qui l'a ornée de belles gravures, faites sous la direction du citoyen Girodet, élève distingué du célèbre David. Apulée adopta la morale de Platon, qui était fort en vogue à Rome de son temps, et l'on

a cru découvrir dans sa fable de Cupidon et Psyché des mystères analogues au système du philosophe athénien. Par exemple, dans la ville dont il parle, on a vu le monde; l'esprit et la matière dans le roi et la reine; l'amitié intelligente dans Psyché; et le principe actif de toute chose dans l'Amour : comme on a vu aussi deux substances matérielles dans les deux sœurs de Psyché, etc. Je m'arrête; je m'éloignerais de mon but, et je m'égarerais, peut-être, si je cherchais à donner à cette fiction allégorique un sens qui ne serait pas celui de l'auteur. Nous nous bornerons donc à rapporter ici les quatrains et les huitains tels qu'ils sont peints au bas de chaque tableau, en y joignant quelques pièces de vers que La Fontaine a faites sur le même sujet, et qui pourront servir à l'intelligence de quelquesuns d'eux.

### .HUITAINS

#### PEINTS AU BAS DES VITRAUX.

Apuleus a descrit une fable,
Luy transformé, gentement poursuyuie,
D'une espousee elegante et aymable
Par des brigans furtiuement suyuie,
Qui fut le jour de ses noces rauie.
Puys une vieille ayant la garde d'elle,
Pour diuertir un someil qui l'ennuye
Luy vint conter de Psyché la nouuelle.

Un roy et royne ont trois filles bien nées, Et toutes trois d'exellente beauté. Les deulx en sont heureusement ornées: Mais la plus jeune a le prix emporté. Car au visage eut tant de déité Que pour Venus maint peuple l'adora. Venus contre elle a Amour irrité Et par amour d'elle se vengera.

Voici comment La Fontaine a rendu ce passage:

Mon fils, 'dit-elle, en lui baisant les yeux, La fille d'un mortel en veut à ma puissance: Elle a juré de me chasser des lieux Où l'on me rend obéissance. Et qui sait si son insolence

<sup>&#</sup>x27; Vénus, courroucée contre Psyché, parle ainsi à l'Amour.

N'ira pas jusqu'au point de me vouloir ôter Le rang que dans les cieux je pense mériter? Paphos n'est plus pour moi qu'un séjour importun: Des Graces et des Ris la troupe m'abandonne; Tous les Amours; sans en excepter un, S'en vont servir cette personne.

Si Psyché veut notre couronne, Il faut la lui donner; elle seule aussi bien Fait en Grèce à présent votre office et le mien.

L'un de ces jours je lui vois pour époux, Le plus beau, le mieux fait de tout l'humain lignage, Sans le tenir de vos traits ni de vous,

Sans vous en rendre aucun hommage; Il naîtra de leur mariage Un autre Cupidon, qui d'un de ses regards Fera plus mille fois que vous avec vos dards.

Prenez-y garde; il vous y faut songer:
Rendez-la malheureuse; et que cette cadette,
Malgré les siens, épouse un étranger
Qui ne sache où trouver retraite,
Qui soit laid, et qui la maltraite;
La fasse consumer en regrets superflus,
Tant que ni vous ni moi nous ne la craignions plus.

Czs deulz seurs sont pourueuës haultement,
Et d'aultant mieulz que moins ont eu de bruit,
Psiché de tous louée grandement
Demeure seulle, nul ne la poursuyt.
Beauté qui deust plus ayder plus luy nuyt,
Et son grant heur la rend très-malheureuse:
Sa fleur flestrit et desseiche sans fruit,
Par quoy viuoit à soy mesme odieuse.

LE roy son pere estonné et marry
Va à l'oracle et sacrifie aux dieux
En demandant pour sa fille un mary.
On luy respond Psiché doit pour le mieux
Avoir espoux, qui soit venu des cieux,
Et sur ce mont avec ce mortuaire
La faut mener sans habitz précieux
Au dieu qui vole et n'a bien qu'à mal faire.

L'époux que les destins gardent à votre fille Est un monstre cruel qui déchire les cœurs, Qui trouble maint état, détruit mainte famille, Se nourrit de soupirs, se baigne dans les pleurs.

A l'univers entier il déclare la guerre, Courant de bout en bout, un flambeau dans la main: On le craint dans les cieux, on le craint sur la terre, Le Styx n'a pu borner son pouvoir souverain. C'est un empoisonneur, c'est un incendiaire, Un tyran qui de fers charge jeunes et vieux. Qu'on lui livre Psyché; qu'elle tâche à lui plaire: Tel est l'arrêt du Sort, de l'Amour et des Dieux.

Menez-la sur un roc, au haut d'une montagne, En des lieux où l'attend le monstre son époux; Qu'une pompe funèbre en ces lieux l'accompagne: Car elle doit mourir pour ses sœurs et pour vous.

CESTE responce a l'ennuy redoublé Et ses: parens en ont mené tel dueil, Que le palays royal en est troublé, Le peuple crie et jette larmes d'œil, Voyant Psiché conduite à tel accueil (Qui néantmoins les assistans conforte) Ses noces sont obseques et cercueil, Encore vivante a nom de femme morte.

C'est au silence seul d'exprimer les adieux Des parens de la belle, au partir de ces lieux. Je ne décrirai point ni leur douleur amère, Ni les pleurs de Psyché, ni les cris de sa mère, Qui, du fond des rochers, renvoyés dans les airs, Firent de bout en bout retentir ces déserts. Elle plaint de son sang la cruelle aventure, Implore le Soleil, les astres, la Nature; Croit fléchir par ses cris les auteurs du destin: Il lui faut arracher sa fille de son sein. Après mille sanglots enfin l'on les sépare.

Le Soleil, las de voir ce spectacle barbare, Précipite sa course, et, passant sous les eaux, Va porter la clarté chez des peuples nouveaux. L'horreur de ces déserts s'accroît par son absence: La Nuit vient sur un char conduit par le Silence; Il amène avec lui la crainte en l'univers.

Le doux Zefire enfle son vestement

Et l'a souflée où fortune la meine:
Après avoir reposé doucement,

Elle apperçut le boys et la fontaine

Près d'un palays fait de main plus qu'humaine,

Où une voix sans rien voir entendit:

Va te baigner Psiché et sois certaine

D'avoir icy bon pouvoir et credit.

#### SUR VERRE.

ELLE obeist à la voix incogneuë, Croyant que c'est des dieux la volunté: Et s'est au bain lauée toute nuë, N'y voyant rien de main d'homme apresté. Sans s'esbahir de telle nouveauté, Son chef aussi a voulu perfumer D'odeurs rempliz de grand suauité Pendant qu'Amour vient son cœur allumer.

Un peu apres reuestuë, et coiffée Elle s'assied et n'aperçoit personne: La table fut de tous metz étoffée, Et un accord de plusieurs uoix resonne Qui la recrée et grand plaisir luy donne. Mais point ne sçait s'il y a trahison, Ne si Amour pour son bien l'enuironne, Ne si c'est miel ou si c'est du poison.

Air chante par les voix inconnues.

Tour l'Univers obéit à l'Amour; Belle Psyché, soumettez-lui votre ame. Les autres dieux à ce dieu font la cour, Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs c'est le suprême bien: Aimez, aimez; tout le reste n'est rien.

Sans cet Amour, tant d'objets ravissans, Lambris dorés, beis, jardins et fontaines, N'ont point d'appas qui ne soient languissans, Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Des jeunes cœurs c'est le suprême bien: Aimez, aimez; tout le reste n'est rien.

## Description du palais de Psyché.

On fit ses murs d'un marbre aussi blanc que l'albatre. Les dedans sont ornés d'un porphyre luisant. Ces ordres dont les Grecs nous ont fait un présent, Le dorique sans fard, l'élégant ionique, Et le corinthien superbe et magnifique, L'un sur l'autre placés, élèvent jusqu'aux cieux Ce pompeux édifice, où tout charme les yeux. Pour servir d'ornement à ses divers étages, L'architecte y posa les vivantes images De ces objets divins, Cléopâtre, Phrinés, Par qui sont les héros en triomphe menés. Ces fameuses beautés dont la Grèce se vante, Celles que le Parnasse en ces fables nous chante, Ou de qui nos romans font de si beaux portraits, A l'envi, sur le marbre étalaient leurs attraits. L'enchanteresse Armide, héroine du Tasse, A côté d'Angélique avait trouvé sa place. On y voyait sur-tout Hélène au cœur léger, Qui causa tant de maux pour un prince berger. Psyché, dans le milieu, voit aussi sa statue, De ces reines des cœurs pour reine reconnue: · La belle, à cet aspect, s'applaudit en secret, Et n'en peut détacher ses beaux yeux qu'à regret. Mais on lui montre encor d'autres marques de gloire: Là ses traits sont de marbre, ailleurs ils sont d'ivoire. Les disciples d'Arachne, à l'envi des pinceaux, En ont aussi formé de différens tableaux. Dans l'un, on voit les Ris divertir cette belle; Dans l'autre, les Amours dansent à l'entour d'elle: Et sur cette autre toile, Euphrosine et ses sœurs Ornent ses blonds cheveux de guirlandes de fleurs.

Enfin, soit aux couleurs, ou bien dans la sculpture, Psyché dans mille endroits rencontre sa figure; Sans parler des miroirs et du cristal des eaux, Que ses traits imprimés font paraître plus beaux.

## Description des jardins.

Assemblez, sans aller si loin,
Vaud, Liancourt et leurs nayades;
Y joignant, en cas de besoin,
Ruel, avecque ses cascades:
Cela fait, de tous les côtés,
Placez, en ces lieux enchantés,
Force jets affrontant la nue,
Des canaux à perte de vue.
Bordez-les d'orangers, de myrtes, de jasmins,
Qui soient aussi géans que les nôtres sont nains:

Entassez-en des pépinières;
Plantez-en des forêts entières;
Des forêts où chante, en tout temps,
Philomèle, honneur des bocages,
De qui le règne, en nos ombrages,
Naît et meurt avec le printemps;
Mêlez-y les sons éclatans

De tout ce que les bois ont d'agréables chantres. Chassez de ces forêts les sinistres oiseaux;

Que les fleurs bordent leurs ruisseaux; Que l'Amour habite leurs antres. N'y laissez entrer toutefois Aucune hôtesse de ces bois, Qu'avec un paisible Zéphyre, Et jamais avec un Satyre. Point de tels amans dans ces lieux;
Psyché s'en tiendrait offensée:
Ne les offrez point à ses yeux,
Et moins encore à sa pensée!
Qu'en ce canton délicieux,
Flore et Pomone, à qui mieux mieux,
Fassent montre de leurs richesses;
Et que ce couple de déesses
Y renouvelle ses présens
Quatre fois au moins tous les ans.
Que tout y naisse sans culture;
Toujours fraîcheur, toujouts verdure;
Toujours l'haleine et les soupirs
D'une brigade de Zéphyrs.

QUAND il fut nuict et le lict bien paré, Psiché se couche, Amour la vient chercher: En laissant trousse et dard bien acéré, Entre ses bras nu à nu vient coucher. Qui l'eust alors gardé de lui toucher? Il luy promet et jure un grand serment, D'estre à jamais le sien espoux tres cher, Dont prise fut: mais voluntairement.

Au poinct du jour la belle est esueillée, Cuydant baiser son amy doucement: Mais il auoit ja dressé sa vollée Pour s'en aller deuers le firmament. A son resueil dames bien promptement La vont vestir de robe precieuse, Dressent aussi son poil blond gentement. Adonc en soy dit qu'elle est tres heureuse. En ce palays ses sœurs pleines d'envie Dessus les ventz descendent doucement, Pour descouurir la bienheureuse vie Qu'Amour vouloit mener couvertement, Psiché leur fist gracieux traitement: Mais par acueil et thesors presentez Impossible est d'apaiser le tourment Que fait enuie en faintes voluntez.

Qui receuez amoureuses douceurs

Et les loyers d'un labeur enduré,

Ne vous fiez en freres, ny en sœurs,

Ny en conseil d'un amy parjuré.

Voyez les sœurs d'un visage assuré

Faindre qu'Amour est serpent deshonneste:

Psiché le creut et de cueur conjuré

Delibera de lui trancher la teste.

Les voici, dit ce couple, <sup>1</sup> et nous vous assurons De la clarté que fait la lampe. Pour le poignard, il est des bons, Bien affilé, de bonne trempe. Comme nous vous aimons, et ne négligeons rien,

Quand il s'agit de votre bien,

Nous avons eu le soin d'empoisonner la lame :

Tenez-vous sûre de ses coups; C'est fait du monstre, votre époux, Pour peu que ce poignard l'entame. A ces mots, un trait de pitié Toucha le cœur de notre belle: Je vous rends grace, leur dit-elle, De tant de marques d'amitié.

<sup>&#</sup>x27; Les sœurs de Psyché.

Le glaiue prest, tenant la lampe ardente,
Psiché venoit pour tuer le serpent:
Cogneut Amour, le voyant se repent,
Et curieuse un peu plus que contente
Pique son doit d'une fleche poignante:
Puys a reuoir ce petit dieu reuient
Lequel brulé par huyle estincellente,
S'esueille et part, elle en vain le retient.

A PAS tremblans et suspendus, Elle arrive enfin où repose Son époux aux bras étendus, Epoux plus beau qu'aucune chose: C'était aussi l'Amour; son teint, par sa fraicheur, Par son éclat, par sa blancheur, Rendait les lis jaloux, faisait honte à la rose. Avant que de parler du teint, Je devais vous avoir dépeint, Pour aller par ordre en l'affaire, La posture du dieu. Son col étoit penché: C'est ainsi que le Somme en sa grotte est couché: Ce qu'il ne fallait pas vous taire. Ses bras à demi-nus étalaient des appas, Non d'un Hercule ou d'un Atlas, D'un Pan, d'un Silvain ou d'un Faune, Ni même ceux d'une Amazone; Mais ceux d'une Vénus à l'âge de vingt ans. Ses cheveux épars et flottans, Et que les mains de la Nature Avaient frisés à l'aventure, Celles de Flore parfumés, Cachaient quelques attraits dignes d'être estimés;

Mais Psyché n'en était qu'à prendre plus facile: Carpourunqu'ilscachaient, elle en soupçonnait mille.

Leurs anneaux, leurs boucles, leurs nœuds, Tour à tour de Psyché reçurent tous des vœux:

Chacun eut à part son hommage. Une chose nuisit pourtant à ses cheveux;

Ce fut la beauté du visage.

Que vous dirai-je! et comment

En parler assez dignement?

Suppléez à mon impuissance.

Je ne vous aurais d'aujourd'hui Dépeint les beautés de celui

Qui des beautés a l'intendance.

Que dirais-je des traits où les ris sont logés? De ceux que les Amours ont entre eux partagés?

Des yeux aux brillantes merveilles, Qui sont les portes du desir? Et sur-tout des lèvres vermeilles, Qui sont les sources du plaisir?

A TERRE cheut à triste ceil le conduit,
Puys se jettant dans l'eau de haulte riue
Veult que la mort de tant de maulx la priue,
Sa volunté le doux fleuve esconduit,
Qui d'une part en l'autre la reduit,
Où Pan chantoit, lequel de bonne sorte
A lui conter ses fortunes l'induit:
Mais rien qu'Amour d'amours ne la conforte.

Psyché, abandonnée par l'Amour, contait ainsi ses peines:

Qu'il est dur d'éprouver, après tant de délices,

Les cruautés du sort!
Fallait-il être heureuse avant qu'être coupable?
Et si de me haïr, Amour, tu fus capable,
Pourquoi m'aimer d'abord?

Que ne punissais-tu mon crime par avance! Il est bien temps d'ôter à mes yeux ta présence, Quand tu luis dans mon cœur. Encor si j'ignorais la moitié de tes charmes?

Mais je les ai tous vus; j'ai vu toutes les armes Qui te rendent vainqueur.

J'ai vu la besuté même et les graces dormantes.
Un doux ressouvenir de cent choses charmantes
Me suit dans les déserts.

L'image de ces biens rend mes maux cent fois pires. Ma mémoire me dit : Quoi, Psyché, tu respires Après ce que tu perds?

Cependant il faut vivre; Amour m'a fait défense D'attenter sur des jours qu'il tient en sa puissance, Tout malheureux qu'ils sont.

Le cruel veut, hélas! que mes mains soient captives. Je n'ose me soustraire aux peines excessives Que mes remords me font.

C'est ainsi qu'en un bois, Psyché contait aux arbres

Sa douleur dont l'excès faisait fendre les marbres Habitans de ces lieux.

Rochers, qui l'écoutiez avec quelque tendresse, Souvenez-vous des pleurs, qu'au fort de sa tristesse Ont versés ses beaux yeux. PSICHÉ errant comme une pauvre dame Vient vers ses sœurs, et par fainte leur conte L'outrage grand, le deshonneur, et blasme, Que luy a fait son mary et la honte. A l'escouter chacume fut trop prompte, Et desirant d'Amour estre espousée, Soudainement sur le hault rocher monte, Au choir duquel elle fut desbrisée.

DEDANS la mer sur deux dauphins assise Se pourmenoit Venus environnée De dieux marins et nymphes aornée, Quand la Mouette à son oreille mise Dist Venus : D'un malheur je t'auise C'est que ton filz est au lict fort blecé, Et toy ici : tout le monde en deuise, Qui sans toy est de grace delaissé.

CENT tritons la suivant, jusqu'au port de Cythère, Par leurs divers emplois s'efforcent de lui plaire. L'un nageàl'entour d'elle; et l'autre, au fond des eaux, Lui cherche du corail et des trésors nouveaux. L'un lui tient un miroir fait de cristal de roche: Aux rayons du soleil l'autre en défend l'approche. Palémon, qui la guide, évite les rochers; Glauque de son cornet fait retentir les mers; Thétis lui fait ouir un concert de sirènes: Tous les vents, attentifs, retienment leurs haleines; Le seul Zéphire est libre; et, d'un souffle amoureux, Il caresse Vénus, se joue à ses cheveux: Contre ses vêtemens parfois il se courrouce. L'onde, pour la toucher, à longs flots s'entre-pousse;

Et d'une égale ardeur chaque flot, à son tour, S'en vient baiser les pieds de la mère d'Amour.

VENUS s'en vient deuers son filz Amour L'interroger, pourquoy luy fait ce tour De prendre ainsi pour espouse et amye Celle qui est sa plus grande ennemye. Puys par despit en courroux a juré De luy oster feu, trousse et arc doré, Ce dit s'en va, et recite aux déesses De son ensent Cupido les finesses.

Venus au ciel par colombes portée De Jupiter impetre son Mercure, Qui deust bannir Psiché desconfortée Par un cartel plain de telle escriture: Nous banissons Psiché pour forfaiture De tous les lieux où soleil passera, Et cependant sept baisers par droiture Venus promet à qui l'enseignera.

De par la reine de Cythère,
Soient, dans l'un et l'autre hémisphère,
Tous humains dûment avertis,
Qu'elle a perdu certaine esclave blonde,
Se disant femme de son fils,
Et qui court à présent le monde.
Quiconque enseignera sa retraite à Vénus,
(Comme c'est chose qui la touche)
Aura trois haisers de sa bouche;
Qui la lui livrera, quelque chose de plus.

SUIVANT Psiché de son amy la trace
Trouue Ceres, s'humilie et met peine,
D'ordonner faulx, rateaulx, orge et aueine,
Qu'elle aportoit en desordre en la place:
Voyant son mal indigne de sa face
Dame Ceres l'eust volontiers recue
Mais par faveur de Venus qui efface
Tout jugement, fut charité vaincue.

DEVANT Juno qui en son temple estoit
Remply de vœux et de mainte despouille,
Psiché mercy demandant s'agenouille,
Contant le mal que par amour sentoit.
De son trauail Juno se contristoit,
Et eust changé en ioye sa tristesse:
Mais pour l'honneur qu'elle à Venus portoit,
La fist sortir du temple sans rudesse.

AVANT Psiché par mont et par vallée Quis son amy, enfin s'en est allée Vers le pallays de Venus triomphant Estimant bien y trouver son enfant: Mais las? au lieu d'y auoir reconfort, Moquée fut, et fessée bien fort De part Venus; qui de deuil se gratoit De quoy assez chacun ne la batoit.

Première punition de Psyche.

La, les lis lui servaient de trône et d'oreillers, Des escadrons d'Amours, chez Psyché familiers, Furent chassés de cet asile.

Le pleurer leur fut inutile.

Rien ne put attendrir les trois filles d'enfer:

Leurs cœurs furent d'acier, leurs mains furent de fer,

La belle eut beau souffrir, il fallut que ses peines

Allassent jusqu'au point que les sœurs inhumaines Craignirent que Clothon ne survint à son tour.

Ah! trop impitoyable Amour!
En quels lieux étais-tu? dis, cruel? dis barbare?
C'est toi, c'est ton plaisir qui causa sa douleur;
Oui, tigre, c'est toi seul qui t'en dois dire auteur:
Psyché n'eut rien souffert sans ton courroux bizarre.
Le bruit de ses clameurs s'est au loin répandu;

Et tu n'en as rien entendu!

Pendant tous ses tourmens tu dormais, je le gage; Car ta brûlure n'était rien.

La belle en a souffert mille fois davantage,

Sans l'avoir mérité si bien. Tu devais venir voir empourprer cet albâtre:

Il fallait amener une troupe de Ris; Des souffrances d'un corps dont tu fus idolâtre,

Vous vous seriez tous divertis. Hélas! Amour, j'ai tort. Tu répandis des larmes, Quand tu sus de Psyché la peine et le tourment; Et tu lui fis trouver un baume pour ses charmes, Qui la guérit en un moment.

VENUS despite après luy fist bailler Un grand monceau de diuers grains meslez, Luy commandant de tost les demesler, Et mettre aux lieux pour eux apareillez, Or sont venuz les fromiz esueillez Pour acheuer caste tasche baillée: Ce qu'ilz ont fait et puis s'en sont allez Dont trop en est Venus esmerueillée.

Seconde punition de Psyche. — Les fourmis viennent la délivrer de son travail.

In en vient i des climats où commande l'Aurore, De ceux que ceint Thétis, et l'Océan encore: L'Indien dégarnit toutes ses régions : Le Garamante envoie aussi ses légions: Il en part du couchant des nations entières; Le nord ni le midi n'ont plus de fourmilières; · Il semble qu'on en ait épuisé l'univers : Les chemins en sont noirs, les champs en sont couverts; Maint vieux chêne en fournit des cohortes nombreuses; Il n'est arbre mangé qui, sous ses voûtes creuses, Souffre que de ce peuple il reste un seul essain: Tout déloge, et la terre en tire de son sein. L'éthiopique gent arrive, et se partage: On crée en chaque troupe un maître de l'ouvrage; Il a l'œil sur sa bande; aucun n'ose faillir: On entend un bruit sourd; le mont semble bouillir: Déjà son tour décroît, sa hauteur diminue. A la soudaineté l'ordre aussi contribue; Chacun a son emploi parmi les travailleurs: L'un sépare le grain que l'autre emporte ailleurs. Le monceau disparaît, ainsi que par machine; Quatre tas différens réparent sa ruine :

Des fourmis.

De blé, riche présent qu'à l'homme ont fait les cieux;
De mil, pour les pigeons manger délicieux;
De seigle au goût aigret; d'orge raffraîchissante,
Qui donne aux gens du nord la cervoise engraissante.
Telles l'on démolit les maisons quelquefois:
La pierre est mise à part, à part se met le bois;
On voit comme fourmis gens autour de l'ouvrage.
En son être premier retourne l'assemblage:
Là sont des tas confus de marbres non gravés,
Et là les ornemens qui se sont conservés.

Pour ces labeurs Venus non moderée,
Luy monstre un bois où paissent grand foyson
De grands moutons à la laine dorée,
Luy commandant auoir de leur toyson.
Un verd roseau luy dit l'ordre et raison
D'en recouurer. O incroyable chose?
Les fiers troupeaux dorment quelque saison
Mais de Venus l'ire point ne repose.

A PEINE estoit Psiché bien retournée Du long travail de l'heureuse rapine, Qu'elle a trouué une boiste ordonnée Que sa maîtresse enuoye à Proserpine, Pour rapporter de sa beauté diuine: Ce que Psiché n'esperant pouvoir faire De se lancer d'une tour determine: Mais la tour parle et dresse son affaire. PSICHE croyant la veritable tour

Deux pains ensemble et deux deniers apreste

Pour contenter d'aller et de retour.

Le vieil Charon et le chien deshonneste 

Et ne voulant accorder la requeste

D'un importun errant et solitaire

De soulager une chargée beste,

Se contentant de voir et de se taire.

ESTANT Psiché aux voyes infernales Aucun esprit ne la peust arrester, Non mesmement les trois filles fatales Voulants au long son sort interpreter: Mais bien prudente elle voulut traiter Le gros matin Cerberus d'un potaige, Puys s'en alla. Ne fut elle pas saige? Il luy falloit en autre lieu troter.

### Description des Enfers.

Le royaume des morts a plus d'une avenue; Il n'est route qui soit aux humains si connue: Des quatre coins du monde on se rend aux enfers. Tysiphone les tient incessamment ouverts.

La faim, le désespoir, les douleurs, le long âge, Mènent par tous endroits à ce triste passage; Et, quand il est franchi, les filles du destin Filent aux habitans une nuit sans matin.

Orphée a toutefois mérité, par sa lyre,
De voir impunément le ténébreux empire.

Pour Caron.

<sup>\*</sup> Cerbère.

Psyché, par ses appas, obtint même faveur; Pluton sentit pour elle un moment de ferveur: Proserpine craignit de se voir détrônée. Et la boîte de fard à l'instant fut donnée. L'esclave de Vénus, sans guide et sans secours, Arriva dans les lieux où le Styx fait son cours. Sa cruelle ennemie eut soin que le Cerbère Lui lançat des regards enflammés de colère. Par les monstres d'enfer rien ne fut épargné; Elle vit ce qu'en ont tant d'autres enseigné: Mille spectres hideux, les hydres, les harpies, Les triples Gérions, les manes des Tilies, Présentoient à ses yeux maint fantôme trompeur Dont le corps retournait aussitôt en vapeur. Les cantons destinés aux ombres criminelles, Leurs cris, leur désespoir, leurs douleurs éternelles; Tout l'attirail qui suit tôt ou tard les méchans, Laremplirent de crainte et d'horreur pour ces champs.

Là, sur un pont d'airain, l'orgueilleux Salmonée, Triste chef d'une troupe aux tourmens condamnée, S'efforçait de passer en des lieux moins cruels, Et par-tout rencontrait des feux continuels; Tantale aux eaux du Styx portait en vain sa bouche, Toujours proche d'un bien que jamais il ne touche; Et Sysiphe, en sueur, essayait vainement D'arrêter son rocher, pour le moins un moment. Là, les sœurs de Psyché, dans l'importune glace D'un miroir que sans cesse elles avaient en face, Revoyaient leur cadette heureuse, et dans les bras Nond'un monstre effrayant, mais d'un dieu plein d'appas: En quelque lieu qu'allât cette engeance maudite, Le miroir se plaçait toujours à l'opposite;

Pour les tirer d'erreur leur cadette accourut; Mais ce couple s'enfuit sitôt qu'elle parut. Non loin d'elles, Psyché vit l'immortelle tâche Où les cinquante sœurs s'exercent sans relâche. La belle les plaignit, et ne put, sans frémir, Voir tant de malheureux occupés à gémir. Chacun trouvait sa peine au plus haut point montée: Ixion souhaitait le sort de Prométhée; Tantale eût consenti, pour assouvir sa faim, Que Pluton le livrât à des flammes sans fin. En un lieu séparé l'on voit ceux de qui l'ame A violé les droits de l'amoureuse flamme, Offensé Cupidon, méprisé ses autels, Refusé le tribut qu'il impose aux mortels. Là, souffre un monde entier d'ingrates, de coquettes; Là, Mégère punit les langues indiscrètes; Sur-tout ceux qui, tachés du plus noir des forfaits, Se sont vantés d'un bien qu'on ne leur fit jamais. Par de cruels vautours l'inhumaine est rongée; Dans un fleuve glacé la volage est plongée; Et l'insensible expie, en des lieux embrasés, Aux yeux de ses amans, les maux qu'elle a causés. Ministres, confidens, domestiques perfides, Y lassent, sous les fouets, les bras des Euménides. Près d'eux sont les auteurs de maint hymen forcé; L'Amant chiche, et la dame au cœur intéressé; La troupe des censeurs, peuple à l'Amour rebelle; Ceux enfin dont les vers ont noirci quelques belles.

AYANT passé l'ineuitable porte,
Dont le retour à nul homme est permis,
Deuers la royne au palays se transporte,
Où fait et dit ce qu'on luy a commis:
Près de la royne un siege luy fut mis
En luy offrant et repas et viande:
Mais rien n'en prend ne offert, ne promis,
Fors que la boiste ainsi qu'elle demande.

## Psyché parlait ainsi aux divinités infernales:

Vous, sous qui tout fléchit, déités, dont les lois Traitent également les bergers et les rois : Ni le desir de voir, ni celui d'être vue, Ne me font visiter une cour inconnue; J'ai trop appris, hélas! par mes propres malheurs, Combien de tels plaisirs engendrent de douleurs. Vous voyez devant vous l'esclave infortunée Qu'à des larmes sans fin Vénus a condamnée; C'est peu pour son courroux des maux que j'ai soufferts, Il faut chercher encore un fard jusqu'aux enfers: Reine de ces climats, faites qu'on me le donne; Il porte votre nom, et c'est ce qui m'étonne. Ne vous offensez point, deesse aux traits si doux; On s'apperçoit assez qu'il n'est pas fait pour vous: Plaire sans fard est chose aux déesses facile; A qui ne peut vieillir cet art est inutile. C'est moi qui dois tâcher, en l'état où je suis, A réparer le tort que m'ont fait les ennuis; Mais j'ai quitté le soin d'une beauté fatale: La nature souvent n'est que trop libérale. Plut au sort que mes traits, à présent sans éclat, N'eussent jamais paru que dans ce triste état!

Mes sœurs les enviaient : que mes sœurs étaient folles! D'abord je me repus d'espérances frivoles: Enfin l'Amour m'aima; je l'aimai sans le voir : Je le vis; il s'enfuit : rien ne put l'émouvoir; Il me précipita du comble de la gloire! Souvenirs de ce temps, sortez de ma mémoire! Chacun sait ce qui suit. Maintenant, dans ces lieux, Je viens pour obtenir un fard si précieux : Je n'en mérite pas la faveur singulière; Mais le nom de l'Amour se joint à ma prière. Vous connaissez ce dieu : qui ne le connaît pas? Sil descend, pour vous plaire, au fond de ces climats, D'une boite de fard, récompensez sa femme. Ainsi durent chez vous les douceurs de sa flamme: Ainsi votre bonheur puisse rendre envieux Celui qui pour sa part eut l'empire des cieux.

An! comme il nuist d'estre trop curieuse?
Psiché pensant acroistre à sa beauté
Ouurit la boiste où peste furieuse
Estoit en dose, et mort et cruauté:
Et si ne fust la grande loyauté
De Cupido qui la releue en voye
Elle mouroit: mais ayant rebouté
Les maux au vase, à Venus la renuoye.

Amour aymant une qu'il fist amante, Et esprouuant en soy comme aultre il poingt, A Jupiter fait requeste exprimante L'ennuy qu'il a de Psiché n'auoir poinct? Ce dieu qui s'est souuent veu en ce poinct En eut pitié, et commande à Mercure Que tous les dieux à l'instant et à poinct Souz grosse peine assembler il procure.

Tost fut remply soit par crainte ou deuoir Des immortelz le celeste pourpris, Se prend le roy à leur faire sçavoir, Qu'il a d'enfance Amour en amour pris, Combien qu'il fut d'inconstance repris: Et qu'or voulant à Psiché l'arrester, Il a des deulx l'aliance entrepris, Pourtant la fait par Mercure aporter.

GRAND fut l'effait de la douce ambroisie, Qui la purgea d'impure humanité: Grand fut l'honneur, l'acueil, la courtoysie Qu'elle receut de cette affinité, Là de plaisirs y eut infinité Chacun faisant ce que plus le delecte, Deux nymphes ont par-tout mis et jeté Mainte fleur belle et fraische viollette.

QUELLE parelle, escriture ou pensée Sçauroit au vray les plaisirs exprimer D'unne amitié enfin recompensée Dont le long mal fait le bien estimer? Or est en doux conuerty leur amer, Or ne sont qu'un de corps et volonté Et de cest un double par bien aymer Ne peult sortir qu'honneste volupté.

### Portrait de la Volupté.

O DOUCE Volupté, sans qui, dès notre enfance, Le vivre et le mourir nous deviendraient égaux; Aimant universel de tous les animaux, Que tu sais attirer avecque violence!

Par toi tout se meut ici bas: C'est pour toi, c'est pour tes appas, Que nous courons après la peine. Il n'est soldat, ni capitaine,

Ni ministre d'état, ni prince, ni sujet

Qui ne t'ait pour unique objet.

Nous autres, nourrissons, si pour fruit de nos veilles,
Un bruit délicieux ne charmait nos oreilles;
Si nous ne nous sentions chatouillés de ce son,

Ferions-nous un mot de chanson?

Ce qu'on appelle gloire, en termes magnifiques,
Ce qui servait de prix dans les jeux olympiques,
N'est que toi proprement, divine Volupté.

Et le plaisir des sens, n'est-il de rien compté?

Pourquoi sont faits les dons de Flore?
Le soleil couchant et l'aurore?
Pomone et ses mets délicats?
Bacchus, l'ame des bons repas?
Les forêts, les eaux, les prairies,
Mères des douces rêveries?

Pourquoi tant de beaux arts, qui tous sont tes enfans? Mais pourquoi les Cloris aux appas triomphans,

Que pour maintenir ton commerce?

J'entends innocemment: sur son propre desir,

Quelque rigueur que l'on exerce,

Encore y prend-on du plaisir.

Volupté! Volupté, qui fut jadis maîtresse
Du plus bel esprit de la Grèce!
Ne me dédaigne pas, viens-t-en loger chez moi;
Tu n'y seras pas sans emploi:
J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,
La ville et la campagne; enfin tout : il n'est rien
Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
Viens donc, et de ce bien, ô douce Volupté!
Veux-tu savoir, au vrai, la mesure certaine?
Il m'en faut, tout au moins, un siècle bien compté;
Car trente ans, ce n'est pas la peine.

#### VARIANTES

QUI SE TROUVENT SUR LES MÊMES VITRAUX.

Icx recite Apulée ungne fable Bien inuentée et trop mieulx poursuiuie D'ugne espousée élegante et aimable Par des brigans furtiuement suiuie.

Our fut le jour de ses nopces ranie
Et lors la vielle ayant la garde d'elle
Pour auertir ung songe qui l'ennuye
Luy vint compter de Psyché la nouuelle.

Compret a part soy les biens qu'Amour enuoye Et se maintient sur toute bien heurée Croiant qu'Amour jamais ne se desuoye Et que sa foy est ferme et asseurée.

Puis de dormir non d'aimer assouvie Le jour venu estant Amour en voye Elle est de gens invisible seruie Et tost s'acoutre et entre deuil et joye.

ELLE pensant qu'a chacun fust permis Venger le tort que font les enuieuses En ruinant amyes et amys Par trahison et façons odieuses.

#### 130 PEINTURE SUR VERRE.

REND ses deux sœurs d'amour tant amoureuses Et le danger du lieu tant dissimule Qu'y reuoles cuidoient les malheureuses Mais <sup>1</sup> . . . . . . . . . . . ent se recule.

Er se sentant par abbois aduertir Que Cerberus veult nouuelle curée De ses deux 2 ung lui vient départir Ainsi passa le danger assurée.

Les quatre vers qui précèdent ceux-ci manquent.

FIN DE LA PEINTURE SUR VERRE.

<sup>&#</sup>x27;Il y a ici une lacune occasionnée par accident, et un vitrier, restaurateur mal-adroit, y plaça le morceau d'une vieille inscription qui n'avait aucun rapport avec le sujet; je l'ai fait ôter.

<sup>\*</sup> Pains.



Canain dale

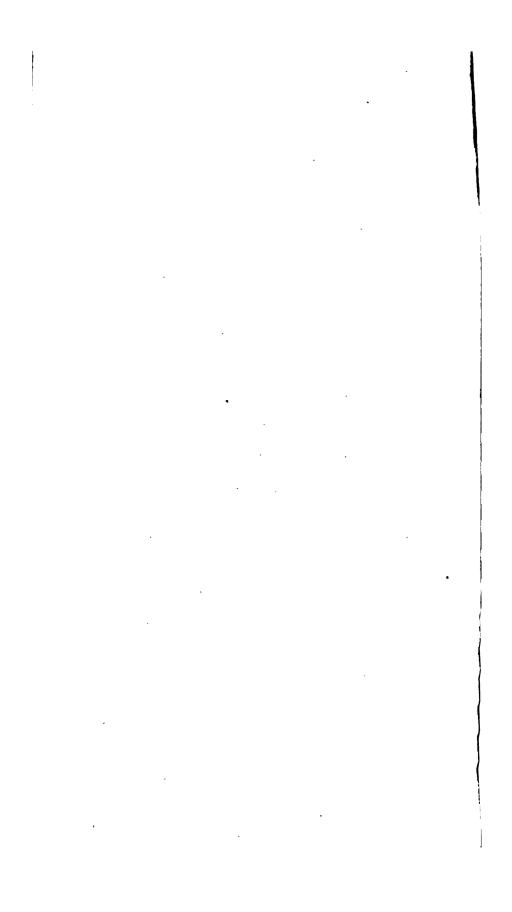



. 1



• .



eliman de

• • . . . . : .



· . . . ٠



.

.

. ! .

,

•

N.º 19.



veut tuer l'Amour .

l'Amour s'éveille et s'échappe des mains de Payche.



Psyché fatiguée de poursuivre l'Amour, tomba sur la terre; reduite au désespoir, elle veut se jetter dans un lac qui la repousse.



Guyot Soulp

.



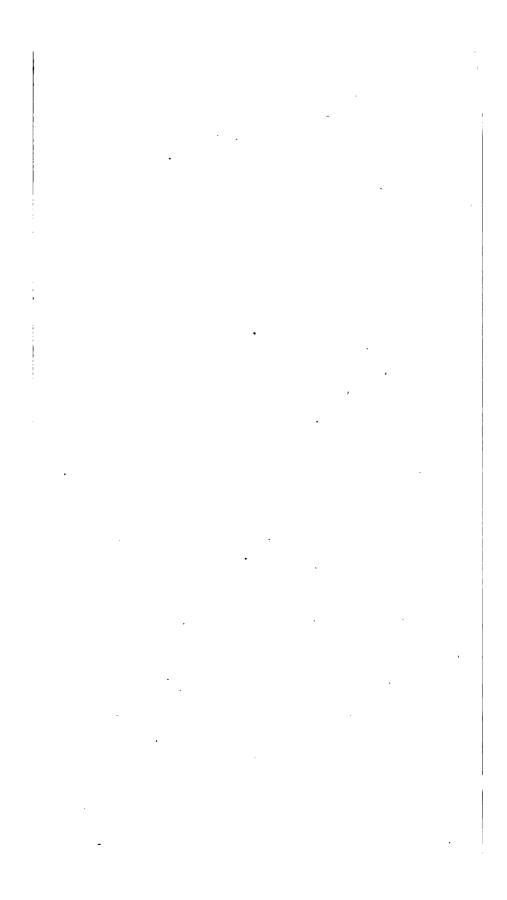



d'un rocher.

Lenoir del

Gurot Joulp

. • . 



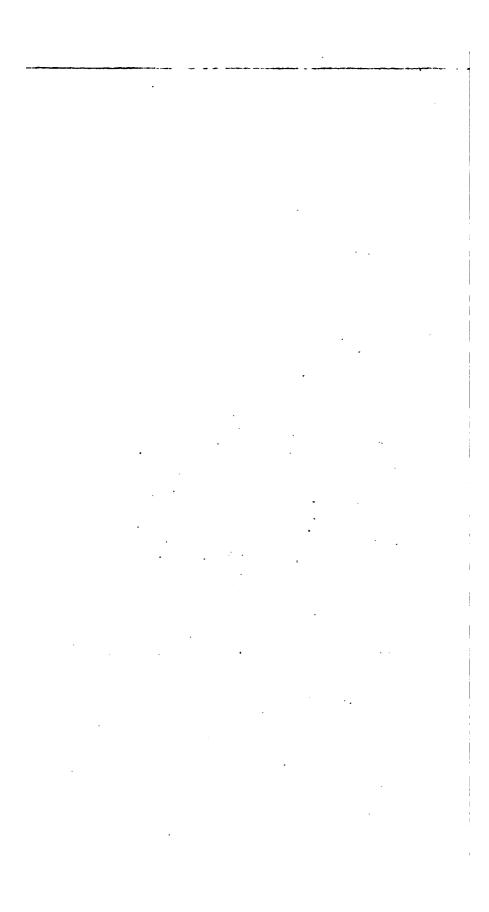





Ic noir del

· . -. . • • . 1 • 



Denoir del

• • 



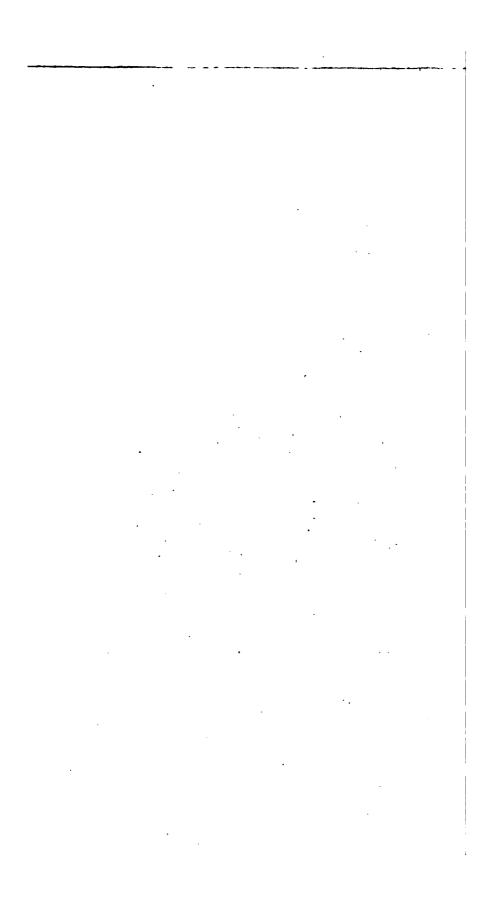





Le noir del

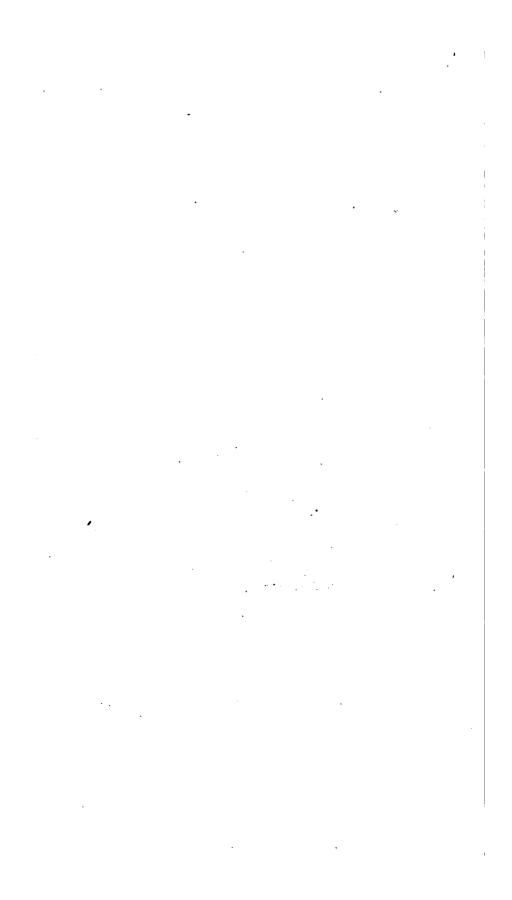



Lenoir de

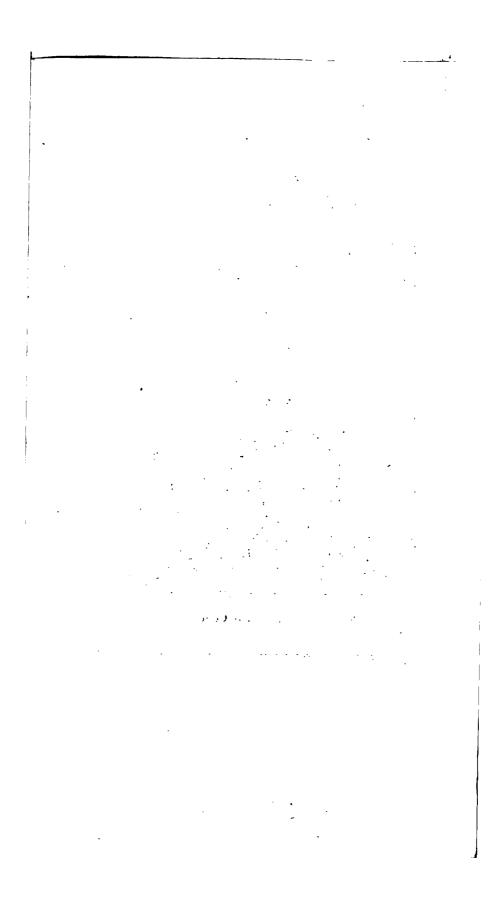

N.º28.



Bureau del

Guyot Soulp.





Psyché battue de Verges, par les ordres de Vénus.

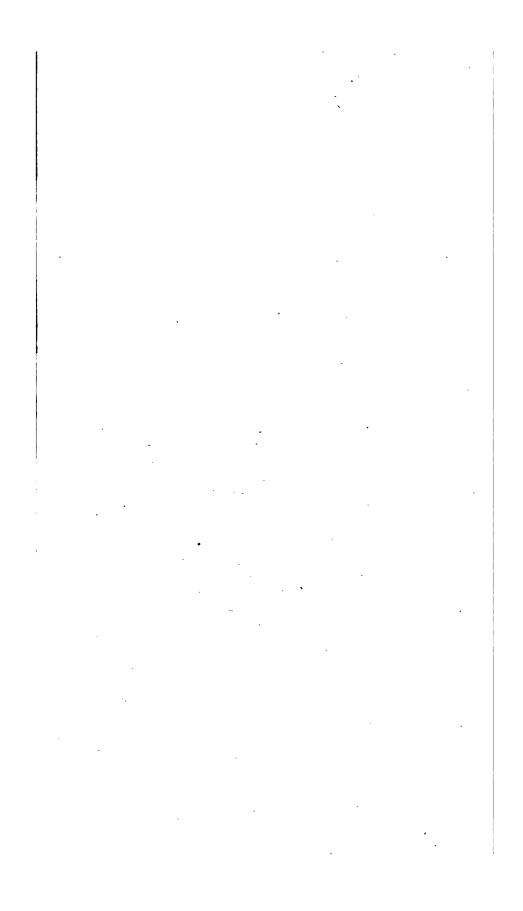



Premier travail de Psyche.

Bureaux del.

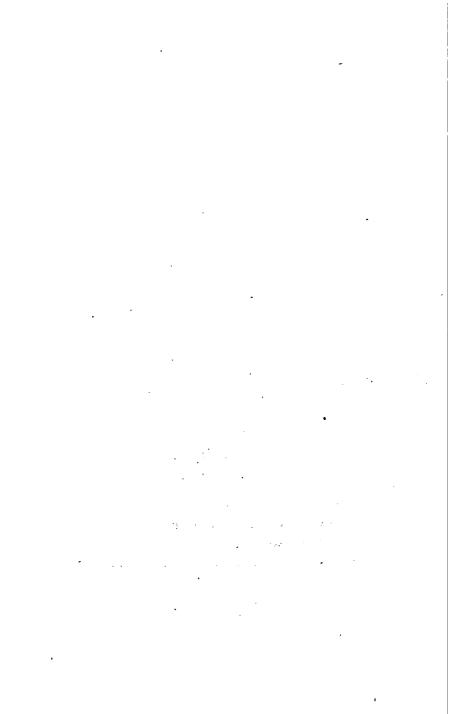



Payot Sculp

• . . . , . . <del>-</del>



2.0.

·





Psyche réduite au désespoir veut se précipiter du haut d'une tour; une voix incomue l'arrête.

• . .....

.

~



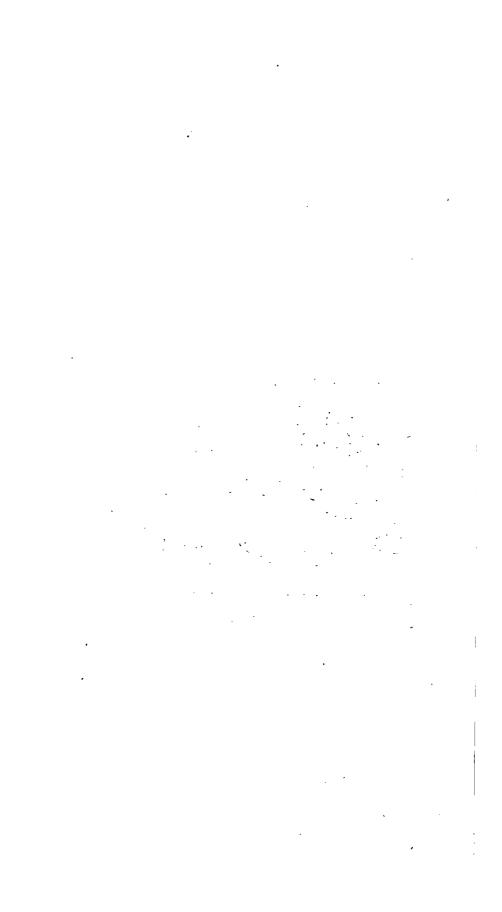



,

• ,



Lenoir del

Gayot Jedo

• .

Nº 39.



. 



L'Amour réveille Psyche

Pryché pousée par une curissité imprudente, ouvre la
boite, elle tembe en anouie : l'Amour vient à son secours.



Paris del

Curst Sculp

. • 



l'Amour dans les bras de Jupiter.

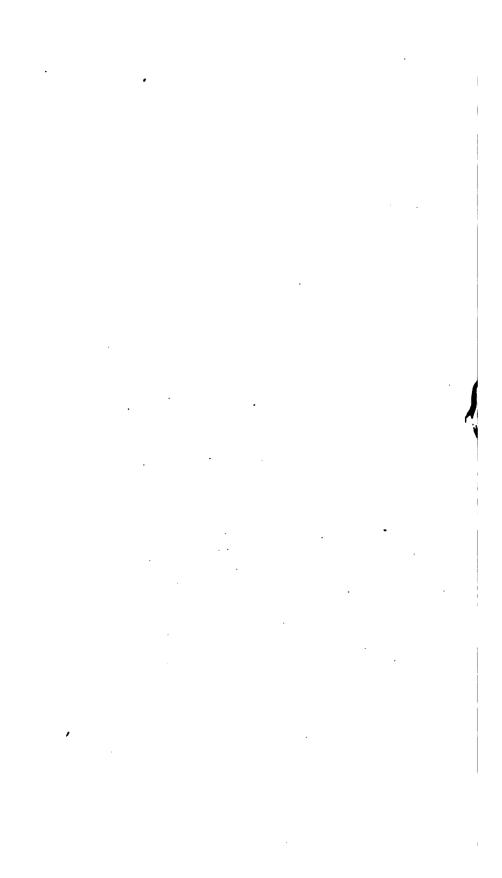



Les Dieux tiennent conseil et recoivent Psyche des mains de Mercure



|   |   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ٠ |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   | i |
|   |   |   |   |   | ĺ |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ~ |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | 1 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

Nº 45..



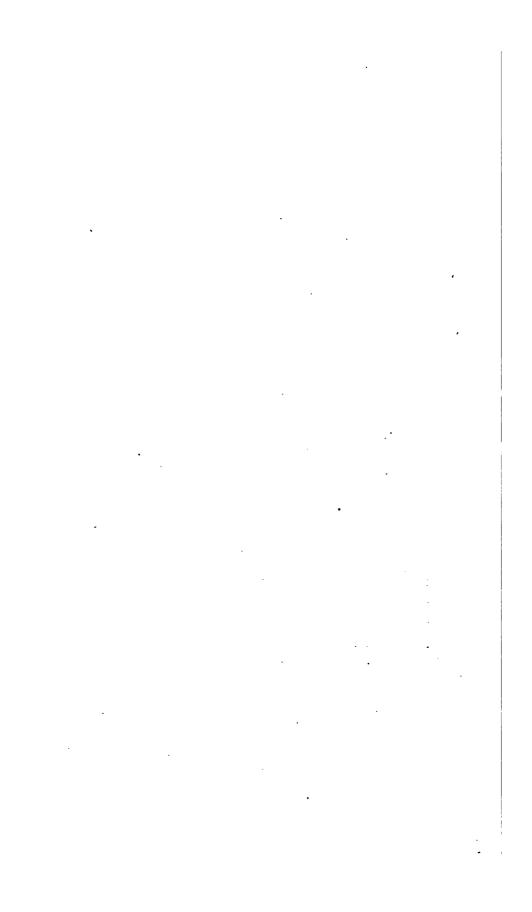

•

.

.

. .

•

<del>-</del> ...

•

N11584491

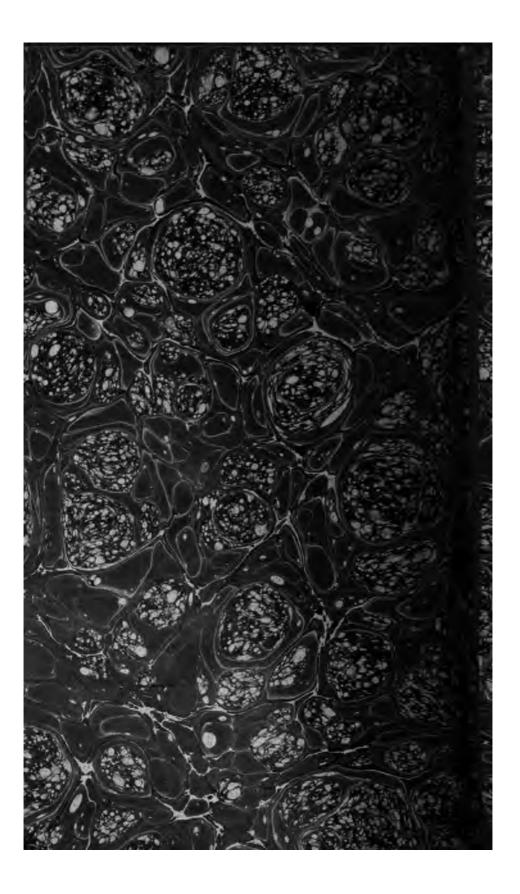

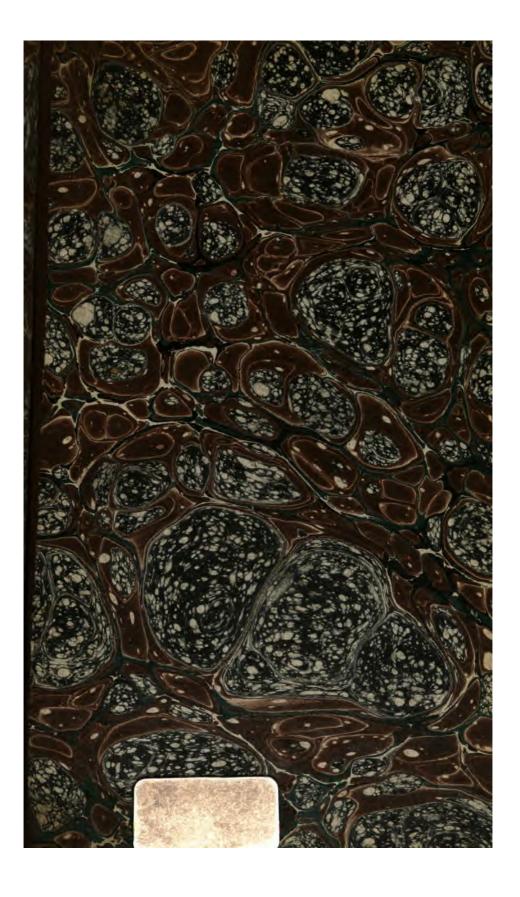

